



. .

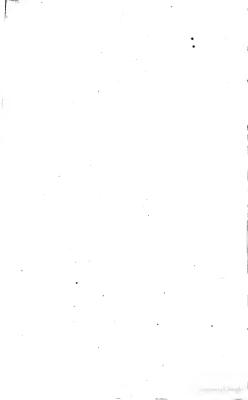

# **E**UVRES

COMPLETTES

# DE M. DE FLORIAN.

TOME SIXIÈME.



## A PARIS,

Chez DUFART, Imprimeur - Libraire, rue et maison des Mathurins Saint-Jacques.

Et chez LEBOUR , Libraire , Palais du Tribunat , anx Galeries vitrées.

B. 15. 9. 71





Mon age ne m'a pas permis de m'eprouver contre toi;

Connect that

Lordran Just

# **Œ** U V R E S

DE

## M. DE FLORIAN.

NOUVELLE EDITION,

ORNÉE de figures et augmentée de la Vie de l'Auteur, de GUILLAUME TELL, et autres ouvrages inédits.

TOME SIXIÈME.

GONZALVE DE CORDOUE.



D

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE F. DUFART, LIBRAIRE;

M. DCCCV.

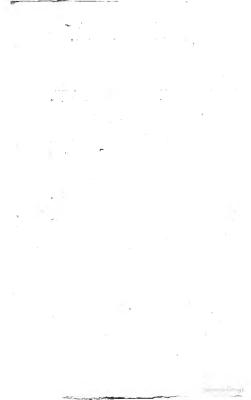

LIVRE TROISIÈME.

## SOMMAIRE

#### DU LIVRE TROISIÈME.

Zuléma raconte les changemens arrivés à Grenade sous le règne de Boabdil. Corruption de la cour et du roi. Amours d'Abenhamet et de Zoraïde, Captivité d'Ibrahim. Abenhamet va le délivrer. Boabdil devient son rival. Il s'oppose à l'hymen des deux amans. Il envoie Abenhamet contre les Espagnols. Abenhamet est vaincu par Gonzalve. Ce héros pénètre jusque dans Grenade. Les loix condamnent Abenhamet à la mort. Zoraïde, pour le sauver, épouse le roi Boabdil. Almanzor conduit Abenhamet loin de Grenade. Abenhamet le trompe et revient. Il trouve Zoraïde dans le Généralif. Entretien des deux amans. Quatre Zégris les découvrent : ils avertissent le roi. Fureur de Boabdil. Mort d'Abenhamet. Meurtre des Abencerrages. Un enfant sauve la tribu. Combat dans le palais. Les Abencerrages quittent Grenade.

## GONZALVE

DE CORDOUE.

### LIVRE TROISIÈME.

Le plus grand, le plus heureux des rois, celui que la victoire et la fortune ont comblé de leurs faveurs, celui qui rassemble autour de son trône tout l'éclat, toutes les jouissances de la gloire, manque du bonheur le plus pur, le plus cher pour une ame tendre, de la certitude d'être aimé. Les hommages qu'on lui prodigue, les louanges dont on l'accable, la fidélité même qu'on lui témoigne, espèrent une récompense : ce u'est adiresse des vœux. Cette seule idée vient

flétrir son ame; une juste méfiance se mêle aux sentimens doux de son cœur; malheureux de pouvoir tout payer, il doit penser qu'on ne lui donne rien.

Mais Mulei descendu du trône, Mulei remis dans le rang des hommes, rentra dans le droit le plus beau, le plus précieux de l'humanité, celui de trouver des amis. Sa nombreuse cour disparut, les Abencerrages lui restèrent. Cette vertueuse tribu le regarda toujours comme son roi, lui rendit d'autant plus de respects que mon père avoit moins de puissance. Almanzor, son épouse et moi, nous nous disputions les soins pieux qui pouvoient consoler sa vieillesse. Satisfaits de consacrer nos jours à des devoirs si chers à nos ames, nous n'osions nous plaindre d'un crime qui nous avoit donné le bonheur, qui nous avoit réunis dans le sein du meilleur des pères. Si nous regrettions sa couronne, c'étoit pour son peuple et pour lui; s'il soupiroit de

l'avoir perdue, c'étoit pour ses sujets et pour ses enfans.

Pendant ce tems, le nouveau roi changeoit la face de Grenade. Les anciens visirs furent révoqués; de jeunes courtisans les remplacèrent. Les chefs de l'armée, blanchis sous le fer, se virent paver par l'exil, de leurs travaux et de leurs blessures : des enfans seulement connus par leurs vices ou par leur faveur, vinrent commander à de vieux soldats, jadis compagnons de leurs pères. Cette discipline antique, mère de la valeur et des victoires, fut oubliée en ce moment : l'armée devint un ramas de mercenaires sans frein, hardis contre leurs capitaines, lâches contre les ennemis. Nos frontières, presque inconnues à des gouverneurs qui vivoient à la cour, furent surprises, envahies par les vigilans Espagnols; et, pour comble de calamités, ce fut à cette époque fatale que le ciel suscita contre nous ce terrible ennemi des Maures, ce

redoutable Castillan dont le nom sans doute a dû pénétrer jusque dans vos lointains climats, le fier Gonzalve de Cordone.

Ses exploits, ses succès rapides, ne purent réveiller Boabdil de sa honteuse léthargie. Conduit, égaré chaque jour davantage par les criminels Zégris, le monarque n'étoit occupé que de ces plaisirs bruyans dont les flatteurs entourent leur maître, de peur qu'il n'entende les cris de son peuple. Aux superbes jeux, aux fêtes publiques, établis par Mulei-Hassem, avoient succédé, sous le jeune roi, des assemblées mystérieuses, des danses efféminées, de longs festins, d'où la pudeur, la tempérance, étoient bannies: l'amour tendre, respectueux, étoit devenu l'objet d'une raillerie insolente; et la galanterie grenadine, si célèbre chez toutes les nations, étoit remplacée par la licence.

Au milieu de tant de vices qui nous

présageoient nos malheurs, une passion que dès long-tems la résistance sembloitavoiréteinte, serallumatout-à-coup dans l'ame féroce de Boaddi. L'objet de ce funeste amour étoit la belle Zoraïde, fille du vieillard Ibrahim.

Zoraïde étoit Africaine. Dès les premiers jours de sa vie elle avoit connu l'infortune : elle perdit sa mère au berceau; son père, premier visir du monarque de Trémécen, vit détrôner son malheureux maître, fut lui-même proscrit, dépouillé de ses biens; et, s'échappant avec sa fille, vint implorer à Grenade la pitié de Mulei-Hassem. Mon père le reçutà sa cour, lui donna le gouvernement de l'importante ville de Jaën, et voulut que Zoraïde fût élevée dans son palais.

Elle sortoit à peine de l'enfance. Bientôt ses attraits naissans enflammèrent nos jeunes guerriers. Abenhamet, cet aimable chef des Abencerrages, qui remporta le prix des courses le jour du crime

des Zégris; Abenhamet, enfant comme Zoraïde, ne l'eut pas plutôt connue, qu'il la choișit, l'adopta pour sa sœur: il n'étoit heureux qu'auprès d'elle; il lui répétoit mille fois le serment de l'aimer toujours. La jeune et naïve Africaine lui faisoit les mêmes promesses, lui déclaroit ingénument qu'elle ne vouloit aimer que lui seul: doux privilége de cet heureux âge, à qui les hommes pardonnent encore la franchise et la candeur!

Lorsque Zoraïde approcha de trois lustres, elle devint plus réservée; Abenhamet fur plus timide. Il n'osoit plus, comme autrefois, venir à toute heure à son appartement; il perdit jusqu'à la hardiesse de lui parler même d'amitié: mais, plus que jamais épris de ses charmes, éprouvant la force de ce premier amour, si vif et si pur dans les belles ames, ils'occupoit sans cesse de la suivre, de l'attendre, de la chercher. Dans lo palais, à là mosquée, au jardin du Géné-

ralif, il étoit toujours sur ses pas; il ne pouvoit se passer de sa vue, il n'existoit plus dès qu'il la perdoit; et, lorsqu'ils se trouvoient ensemble, leurs yeux se baissoient vers la terre, une rougeur modeste couvroit leur front, leurs langues balbutoient des paroles sans suite, sans ordre; leur esprit, ailleurs si présent, les abandonnoit tous les deux.

Ce fut alors que Gonzalve, entrant sur nos terres avec une armée, parut tout-à-coup devant Jaën, où commandoit le vieux Ibrahim. Jaën fut emporté d'assaut, après une longue défense; le père de Zoraïde resta prisonnier.

Sa fille, baignée de pleurs, vint embrasser les genoux du roi : Rendez-moi mon père, dit-elle, et reprenez tous les bienfaits dont vous comblez ma jeunesse: une chaumière mesuffit avec l'auteur de mes jours; ou, si Gonzalveest inflexible, obtenez du moins que je puisse aller partager les fers de mon père, et consacrer

à de servir une vie que je lui dois.

Mulei, touché de sa douleur, lni promit d'écrire à Gonzalve, lui jura que le premier article de la paix seroit la liberté d'Ibrahim; il consola sa fille désolée; il redoubla de bontés, de-soins, pour rendre son sort plus heureux.

Mais Abenhamet, témoin de ses larmes; Abenhamet, qui les sentoit tomber sur son cœur, résolut de les tarir. Craignant qu'une paix incertaine ne retint long-tems Ibrahim captif, ne pouvant disposer encore des biens immenses qu'il devoit posséder, il part, il va trouver Gonzalve; et l'abordant avec la confiance de la jeunesse et de l'amour:

Magnanime guerrier, dit-il, je suis le chef des Abencerrages. Mon âge ne m'a pas permis de m'éprouver contre toi; cet heureux tems viendra, je l'espère. Ta connois ma noble famille; tu juges que leurstrésors te seront prodigués pour ma rançon. Le brave Ibrahim est sans for-

tune; échange ce vieillard avec moi; rends ce malheureux père à sa fille, qui n'a que des larmes à t'offirir, et reçois à sa place pour ton prisonnier, leplus riche des Grenadins.

Il se tait. Gonzalve est ému: Abencerrage, répond-il, tu ne seras point mon captif; je veux ton estime, non tes richesses : retourne à Grenade avec Ibrahim. C'est à ta vertu seule que je l'accorde; et si ce léger bienfait excite ta reconnoissance, évite-moi dans les combats.

Oh! quelle fut la joie de Zoraïde lorsqu'Abenhamet de retour lui présenta son père adoré! Doutant encore de son bonheur, elle se jette au cou du vieillard, elle le presse avec des sanglots. Ibrahim se hâte de lui raconter tout ce qu'il doit à l'Abencerrage; et, joignant les mains des jeunes amans, il jure par le nom d'Allah que dans peu de jours ils seront unis.

On ne parla dans Grenade que de l'action d'Abenhamet; on exalta son courage; on fit des vœux pour son amour. La magnanimité de Gonzalve fut admirée : et je dois l'avouer, seigneur, quoique ce superbe Espagnol soit le fléau de ma patrie, quoique le sang de mes frères ait cent fois rougi son bras invincible, sa noble franchise à la guerre, sa douce clémence après le combat, le font révérer de notre nation. Tout guerrier connoît son courage, tout captif son humanité. Les Abencerrages sur-tout, voulant honorer ses vertus, délivrèrent douze chrétiens prisonniers, choisirent douze coursiers d'Afrique, et les envoyèrent au héros castillan comme un foible hommage de leur reconnoissance.

Mulei-Hassem avoit approuvé l'hymen d'Abenhamet et de son amante; il décida qu'il s'accompliroit après celui d'Almanzor. Mais le fougueux Boabdil devintépris de Zoraïde; croyant l'éblouir par son rang, il osa prétendre à sa main. Sans s'écarter des égards dus à l'héritier du trône, la fille d'Ibrahim rejeta ses vœux. Elle se croyoit subliée d'un cœur si peu fait pour aimer, lorsque mon père perdit sa couronne; et le premier usage que fit Boabdil de son pouvoir usurpé, fut de défendre au vieux Ibrahim de choisir Abenhamet pour gendre.

Ibrahim au désespoir, espéra fléchir le monarque. Il va se jeter à ses pieds, suivi du tendre Abenhamet; il lui demande, pour unique prix de sa fidélité, de ses longs services, qu'il lui permette la reconnoissance; qu'il ne le force pas, à quatre-vingts ans, de manquer à l'honneur pour la première fois. Boabdil ne l'écoute point. Abenhamet, qui, dans le silence, attendoit l'arrêt de sa vie, fait relever lbrahim avec un mouvement de fureur; et fixant sur le roi des yeux brûlaus:

Zoraïde est à moi, dit-il, par la vo-

lonté de son père, par la sienne, par tous les droits de l'amour et de l'amitié: voilà mes titres. Quels sont tes motifs pour m'ôter le bien que j'ai mérité?

Je ne rends point compte de mes desseins, répond le monarque d'un ton farouche; et mes sujets ne méritent jamais que ce que ma bonté leur donne.

Boabdil, s'écrie Abenhamet, tes sujets ont appris des Zégris à détrôner un monarque juste; tremble qu'ils n'apprennent des Abencerrages comment on punit les tyrans.

Le roi saisit son cimeterre.... Ibrahim se jette à ses genoux : c'est moi, c'est moi qu'il faut frapper; c'est moi qui lui donnai, ma fille. Tant que je jouirai du jour, Zoraïde appartient à mon libérateur. Tranche ma vie, Boabdil, afin de dégager ma foi.

Alors le vieillard découvre son sein tout couvert de cicatrices, et le présente au fer du monarque. Ceux qui l'environnent, les Zégris eux-mêmes, témoignent de la compassion. Abenhamet, la main sur son poignard, est prêt à défendre son père; et le roi, sombre, les yeux baissés, médite ce qu'il doit résoudre. Il redoute les Abencerrages; il craint qu'un acte de barbarie ne renverse un trône mal affermi : mais, instruit dès long-tems à la perfidie, il retarde son crime pour mieux l'assurer.

Enfin, composant son visage, feignant de dompter un juste courroux: Ibrahim, dit-il, tes vertus ont rappelé ma clémence. Je fais grace, pour l'amour d'elles, à l'imprudent Abenhamet, Quant à ta fille, elle est d'un prix qu'une seule action de courage ne peut avoir mérité. Je vais fournir moi-même à son amant l'occasion de s'en montrer digne. Jaën, conquis par Gonzalve, étoit la clef de mes états; qu'Abenhamet reprenne Jaën, Zoraïde est sa récompense.

L'Abencerrage pousse un cri de joie

et tombe aux pieds de Boabdil: Tu me rends invincible, ô roi de Grenade! tout mon sang répandu pour toi peut seul expier les paroles échappées à ma jeunesse.

Le monarque le relève avec une bonté feinte, proclame Abenhamet son général, et décide que dans trois jours l'armée partira pour Jaën.

Pendant ces trois siècles d'attente, le brave et tendre Abenhamet prépare ses coursiers, ses armes. Ibrahim veut l'accompagner; le vieux Ibrahim se fait un honneur de servir sous son jeune ami. Mon frère doit suivre leurs pas. Les Abencerrages s'apprêtent. Le jeune amant, transporté de joie, court aux genoux de Zoraïde lui demander d'orner sa lance d'un ruban, d'un voile qu'elle ait porté. Zoraïde cherche à lui cacher la profonde tristesse qui l'accable : elle lui donne une écharpe blanche où sa main broda leurs noms enlacés,

où le mot charmant de rousours se lit sous leurs chiffres unis. Zoraïde le revêt en pleurant de cette magnifique écharpe. Elle n'ose exiger de lui qu'il ménagera ses jours; mais elle prie son amant de veiller sur ceux de son père, et demande en secret à son père de retenir le courage de son amant.

Le moment du départ est arrivé: l'armée est en bataille sur la place. Les Abencerrages sont à l'aile droite; la gauche est fermée par les Zégris. Abeulhamet paroît bientôt, couvert sous sa tunique bleue d'une cuirasse forgée dans Fez, ornée de l'écharpe de Zoraïde; son turban, doublé d'acier, porte l'aigrette de sa famille; à son côté pend un cimeterre enrichi de diamans; et sa main droite tient une lance maure, armée à ses deux bouts d'un fer aigu. Il s'avance sur un coursier blanc doit la crinière tombe jusqu'à terre. Il promène sur son armée des yeux remplis de courage et

d'amour, confie la droite au brave Almanzor, la gauche au prudent Ibrahim, et va donner le signal.

Le roi paroît alors dans la place avec l'étendard de l'empire. Cette enseigne si révérée, où l'on voyoit sur un champ d'or une grenade de rubis, ne sortoit de la mosquée que dans les grandes occasions. Boabuli la remet lui-même entre

Abencerrage, lui dit-il, sois digne de ma confiance, et songe aux devoirs que t'impose la présence du drapeau sacré.

les mains d'Abenhamet.

Abenhamet, enivré d'ardeur, saisit cette enseigne d'une main avide, jure au monarque de mourir plutôt que de l'abandonner. Il appelle le brave Octaïr, le plus vaillant de ses frères; il lui donne le saint étendard. Octaïr, fier de cet honneur, se range auprès de son général, qu'il ne doit plus quitter d'un seul pas; et les trompettes sonnent la marche.

Hélas! l'aveugle Abenhamet couroit

sans le savoir à sa perte. Les Zégris l'avoient préparée avec le perfide roi. L'étendard de Grenade assuroit leurs complots. Nos loix condannent à la mort tout général qui revient sans ce gage de notre gloire (1): c'étoit dans ce cruel espoir que Boabdil le confioit à son rival.

Abenhamet n'est occupé que de l'espoir d'obtenir Zoraïde. Il marche d'un air triomphant à la tête de ses guerriers; il ne peut contenir ses transports; et, suivant l'usage de notre nation lorsqu'elle va chercher les combats, il chante ces paroles guerrières au bruit des cymbales et des triangles:

La trompette appelle aux alarmes, Ses sons excitent la valeur; Jeunes amans, c'est de nos armes Que dépendra notre bonheur.

<sup>(1)</sup> Cette loi existoit chez les premiers Arabes. On peut voir les efforts incroyables que fit Jaffar, ăla bataille de Moûta, pour sauvez l'étendard de l'islamisme. ( SAVARY, Vie de Mahomet, page 151.)

Le jour qui suit une victoire Est encore un plus heureux jour : L'amour récompense la gloire , Et la gloire embellit l'amour.

SOUVENT l'amant le plus fidèle
Déplait aux yeux qui l'ont charmé;
Pour un vainqueur point de cruelle;
Celui qu'on admire est aimé.
Aux belles un héros fait croire
Qu'il doit les soumettre à leur tour;
Et la beauté cède à la gloire
Ce qu'elle dispute à l'amour.

A M o u n, honneur, dieux de nos ames, Décidez seuls de notre sort; A des cœurs brûlés de vos flammes Donnez le triomphe ou la mort. Périssons dignes de mémoire; Ou qu'on dise, à notre retour: L'amour a tout fait pour la gloire, La gloire obtient tout de l'amour.

Mais les Zégris, par un avis secret, avoient averti Gonzalve. Ce héros étoit dans Jaën avec Lara, son fidèle ami; Lara, le plus fameux des Castillans après Gonzalve, et presque aussi fatal à ma patrie que cet indomptable guerrier.

Quoique leurs troupes fussent peu nombreuses, les deux Espagnols n'attendent pas les Maures; ils viennent au devant d'eux. Par une marche savante, ils attaquent tout-à-coup notre armée avant qu'elle soit sur leur territoire. Nos soldats surpris, prennent l'épouvante. Abenhamet, malgré ses efforts, ne peut ranimer leur valeur. Il court, cherche, appelle Gonzalve, le joint, l'arrête quelques instans; il blesse même le héros; mais Gonzalve, d'un coup plus sûr, le renverse sur la poussière. De là, joignant Octair, il fait voler d'un seul revers la main qui porte l'étendard. Octaïr le reprend de l'autre; elle est coupée par Gonzalve. -Alors le fidèle Octaïr, avec le reste de ses bras, saisit encore l'enseigne sacrée, et la serre contre sa poitrine. C'est ainsi qu'il reçoit la mort; et le terrible Castillan s'empare du fameux drapeau.

Almanzor vole pour le reprendre, à la tête des Abencerrages; mais Lara, vainqueur des Zégris, revient les envelopper. Le combat n'est plus qu'un carnage. Ibrahim, baigné dans son sang, meurt en appelant Zoraïde. Almanzor blessé se soutient à peine. Les Abencerrages, trahis, abandonnés de toute l'armée, tombent, expirent sous le fer, sans qu'aucun d'eux demande à se rendre, sans qu'ils veuillents éloigner d'un pas du corps d'Abenhamet mourant.

Gonzalve, qui les admire, cesse le premier de frapper. Il commande à ses Espagnols de leur ouvrir un passage; il facilite la retraite à des ennemis qu'il estime, qu'il veut vaincre, et non massacrer. Almanzor enlève Abenhamet sanglant, le fait porter au milieu de ses frères, et se retire, mais sans fuir, sans désordre comme sans crainte, et retournant vers le vainqueur ce front tant de fois triomphant.

Déjà les Zégris, arrivés les premiers, avoient répandu dans Grenade la nouvelle de la défaite. Les mères, les épouses tremblantes, attendoient aux portes de la ville le retour des Abencerrages. Zoraïde sur-tout, Zoraïde redemandolt son père et son amant à tous ceux qui revenoient du combat. Elle aperçoit la vaillante famille réduite à un escadron peu nombreux, teinte de sang, couverte de blessures, portant Abenhamet expirant. A cette vue elle jette un cri, vole, s'élance vers Almanzor : Mon père! mon père! dit-elle; ai-je tout perdu dans ce jour affreux? Almanzor répond par des larmes. Zoraide cherche Ibrahim avec des yeux égarés; elle les fixe sur le visage pâle de son amant, elle regarde le muet Almanzor, n'entend que trop son silence, et tombe sans sentiment parmi les pieds des chevaux.

On la secourt, on l'emporte. Almanzor marche à l'Alhambra pour avertir

le coupable roi des dangers qui menacent Grenade. Les Abencerrages, au milieu des pleurs, vont déposer dans sa maison le malheureux Abenhamet.

Ses blessures sont visitées; elles sont terribles et nombreuses. On espère pourtant l'arracher à la mort. On arrête le peu de sang qui reste encore dans ses veines; on panse ses larges plaies avec le baume précieux que l'Arabie nous fournit. Abenhamet reprend ses sens. Mais à peine il se reconnoît, que repoussant ceux qui l'environnent: Jesuis vaincu! s'écrie-t-il; e suis vaincu! e l'ai perdue! je l'ai perdue pour jamais!....

En disant ces mots, il déchire les voiles dont on vient de bander ses blessures, il fait couler de nouveau son sang, et retombe dans l'état affreux d'où les secours l'avoient tiré.

Zoraïde, dans le palais, nous donne les mêmes alarmes. Accablée d'une douleur morne qui lui ôte la faculté de pleurer, elle nous contemple avec des yeux farouches, prononce sans cesse les noms d'Ibrahim et d'Abenhamet, regarde ensuite la terre en répétant ces noms si chers; et tout-à-coup d'horribles cris, des mouvemens convulsifs succèdent à ce calme apparent. Une fièvre ardente s'empare d'elle; le plus effrayant délire la transporte au milieu des combats; elle y venge la mort de son père, elle y défend son époux. Les soins, les remèdes sont inutiles; on désespère de ses jours.

Tandis que chaque famille est ainsi plongée dans la douleur, Gonzalve victorieux paroît sous les murs de Grenade. Mon frère, qui l'avoit prévu, mon frère, notre seul espoir, appelle nos guerriers aux armes. Boabdil lui-même, avec les Zégris, sort contre les Espagnols. Almanzor, suivi des Abencerrages, repousse Lara loin de nos remparts. Mais le roi, pressé par Gonzalve, prendla fuite

devant ce guerrier; il regagne précipitamment la ville. L'intrépide Castillan le poursuit au sein de nos murs : abandonné de tous les siens, il vole, pénètre jusqu'à l'Alhambra. Je l'ai vu, seigneur, je l'ai vu; cette image m'est encore présente, et me fait frissonner d'effroi. Ah! puissiez-vous, malgré votre valeur, ne vous mesurer jamais avec ce héros si terrible! Seul, au milieu de notre capitale, brayant un peuple d'ennemis, renversant tout sur son passage, il parvint non loin de moi. Là, sans doute s'apercevant qu'aucun des siens ne l'accompagnoit, il s'arrête, demeure immobile, reprend ensuite lentement le chemin qu'il a semé de victimes; et, sans songer à se défendre contre la foule qui l'attaquoit, il semble examiner les lieux qui doivent être sa conquête.

Après cette vive alarme, nous retournons aux tendres soins si nécessaires aux malheureux amans. Abenhamet et

#### LIVRE III.

27

Zoraïde desirent en vain le trepas; leur force, leur jeunesse, repoussent la mort. L'espérance de se revoir, le besoin de pleurer ensemble, les attachent encore à la vie, et leur font enfin surmonter leurs maux.

Boabdil attendoit ce moment; il se rend seul chez Zoraïde. L'infortunée ignoroit son crime; elle le reçut sans horreur. Le perfide donna des larmes à la mémoire d'Ibrahim, prodigua des éloges à son courage; et, lorsqu'il eut feint pendant quelques jours de partager la douleur de sa fille, il parla d'honorer la cendre de l'infortuné vieillard par un témoignage public d'estime, de reconnoissance; il offrit un hymen auguste, comme pouvant seul, disoit-il, l'acquitter envers lbrahim.

·· Seigneur, répondit Zoraïde, trop malheureuse pour dissimuler, mon cœur est loin de mériter un si, brillant hyménée. Ce cœur ne peut aimer qu'une fois; et

c'est Abenhamet qu'il aime. Si les services de mon père, si son sang répandu pour vous sont de quelque prix à vos yeux; si vous voulez consoler son ombre, accomplissez son dernier desir; unissez sa fille à celui qu'Ibrahim avoit choisi pour gendre. Il le saura dans le ciel qu'il habite, et s'applaudira d'avoir donné sa vie pour un roi qui daigne le remplacer.

Boabdil, à ce discours, ne peut retenir sa colère: Zoraïde, s'écrie-t-il, vous abusez de mon funeste amour. Ce n'est plus à votre main qu'Abenhamet doit prétendre; nos loix le livrent à la mort. Seul je pourrois lui faire grace: cette grace

dépendra de vous.

Il la quitte alôrs d'un air sombre. Trop instruit que l'Abencerrage commençoit à reprendre ses forces, il lui donne surle-champ des gardes, et nomme des vieillards pour le juger.

La loi prononçoit son trépas. Abenhamet avoit perdu l'étendard sacré de l'empire; Abenhamet devoit mourir. Les juges, en pleurant, signent l'arrêt; le roi le porte à Zoraïde.

Choisissez, dit-il en le lui présentant, et choisissez à l'heure même; ce seul instant vous est accordé. Abenhamet ya périr, ou vous allez monter sur le trône: l'autel et l'échafaud sont prêts.

Terrassée par ces paroles, Zoraïde demeure interdite. Son premier mouvement est de saisir son poignard pour se délivrer elle-même de l'horrible choix qu'on lui propose: mais le trepas d'Abenhamet suivra le sien; cette certitude l'arrête. Elle a perdu tout espoir de fléchir le despote féroce. Elle balance, elle tremble. Boabdil la presse de répondre. Mécontent de son silence, il ordonne qu'on aille chercher la tête de son rival... Arrêtez, s'écrie Zoraïde, arrêtez, je m'immole à lui! voilà ma main, marchons au temple.... O mon père, tu l'ordonnerois!

Elle dit. L'inflexible roi l'entraîne aussitôt à la mosquée. Tout étoit préparé pour ce triste hymen. Zoraïde, pâle, mourante, paroît au milieu d'un peuple aveuglé qui fait des vœux pour sa nouvelle reine, qui lui souhaîte une longue durée du bonheur dont elle va jouir. Elle prononce d'une voix éteinte le serment d'être infortunée. Mille acclamations lui répondent, mille cris de joie mêlés au son des cistres étouffent ses gémissemens; et les fêtes les plus brillantes célèbrent ce jour de douleur.

Le roi fut cependant fidèle à sa promesse: le lendemain du funeste hyménée, il déclara que la jeunesse d'Abenhamet, sa valeur, celle de sa famille, le sollicitoient d'adoucir la sévérité des juges; mais que, voulant accorder son inviolable respect pour les loix avec les égards dus aux Abencerrages, il convertissoit en un simple exil la peine portée contre leur chef. Nul ne pouvoit murmurer : le monarque paroissoit clément. De vils flatteurs applaudirent à sa perfide bonté.

Almanzor, dont l'œil clairvoyant percoit cet horrible mystère, voulut prévenir les premiers effets du désespoir
d'Abenhamet : il se rendit à sa prison;
et le pressant contre son sein : Ami, lui
dit-il, tu vivras; le roi t'exile seulement de Grenade : mais Zoraïde.... Zoraïde.... Elle n'est plus! s'écrie Abenhamet.— Elle seroit moins à plaindre.
Apprends l'affreuse vérité; rappelle ton
courage pour la soutenir; et songe surtout, ami, qu'en succombant à ta douleut tu donnes la mort à Zoraïde : elle
est l'épouse de Boabdil.

En disant ces paroles, il serre de nouveau l'infortuné sur son cœur. Il vouloit l'empêcher d'attenter à ses jours; mais, hélas! Abenhamet reste évanoui dans sesbras. Mon frère profite de safoiblesse; il le saisit, l'emporte sur un char qu'il

ayoit fait préparer, et s'occupe de le rendre à la vie en le conduisant dans un de ses châteaux peu éloigné de Grenade.

Là, le généreux Almanzor, toujours les yeux sur son jeune ami, cherche à pénétrer dans les siens les mouvemens de son ame. Il n'essaie point de consolations; il se tait, le suit, l'examine, le veille comme un insensé. Abenhamet garde un morne silence : aucune larme nè sort de ses yeux; sa tête est baissée sur sa poitrine; ses sourcils rapprochés rident son front; ses dents sont serrées par une force invincible; et ses sinistres regards se tournent à la dérobée sur Al-manzor, dont la présence le fatigue et s'oppose à ses desseins.

Trois jours se passèrent ainsi, sans que mon frère le quittât d'un instant, sans qu'il osât l'entretenir d'une amitié trop impuissante contre des maux si cruels. Enfin Abenhamet rompit ce silence:

Almanzor,

Almanzor, dit-il d'un air calme, cessez de craindre ma douleur. Je connois l'ame de . . . . celle qui mérita de moi tant d'amour; je la connois : c'est pour sauver ma vieque l'infortunée a pu se résoudre... Il s'arrêta, leva les yeux au ciel, fit un effort sur lui-même; et continuant avec un sourire amer : Elle s'est bien abusée... N'importe, je le lui pardonne. Mon parti est pris irrévocablement. Je veux mettre entre elle et moi une barrière éternelle; je veux aller chercher des climats où le funeste nom de Grenade, où l'exécrable nom de Boabdil, ne puissent jamais frapper mon oreille. Je partirai demain pour l'Afrique : je trouverai dans ses déserts la solitude qu'il faut au malheur; je trouverai dans ses lions plus de pitié que dans nos tyrans. Vous daignerez me conduire jusques au port d'Almérie : c'est le dernier service que j'attends, que je demande à votre amitié. Je n'ose vous parler de ma reconnoissance; 34 GONZALVE DE CORDOUE. vous n'en doutez pas, et n'y pensez point.

Mon frère fut trompé par ces paroles : il crutle courage d'Abenhamet au-dessus de son malheur. Il le fortifia dans son projet; et, dès ce jour même, tous deux prennent la route d'Almérie, où plusieurs vaisseaux destinés pour Tunis n'attendoient qu'un vent favorable. Abenhamet paroissoit tranquille : le nom de Zoraïde ne sortoit point de sa bouche. Toujours pensif, mais toujours doux, il chargeoit Almanzor de ses volontés, lui prescrivoit le partage qu'il devoit faire de ses biens, les récompenses de ses esclaves. Dans le pays que je vais habiter. ajoutoitil, on n'a pas besoin d'être riche : ce que j'emporte doit me suffire; et mes parens, mes serviteurs penseront plus souvent à moi en jouissant d'une félicité que je leur aurai procurée. Le brave Almanzor ne m'oubliera point; ses bienfaits envers moi m'en répondent. Mais je me

reproche de le retenir loin de sa famille et de son épouse. Mulei-Hassem, Zu-lénia, vous attendent; Moraïme soupire de votre absence: retournez auprès d'eux, mon digne ami; retournez jouir du bonheur si rare d'être l'époux de sa bien-aimée: elle a peut-être besoin de vos soins; sûrement elle a besoin de votre présence. Les vents peuvent tarder encore; nos adieux, en se prolongeant, n'en seront que plus douloureux: d'ailleurs, il faut m'accoutumer à me passer de tout ce que j'aime.

Almanzor pleuroit en l'écoutant; Abenhamet ne versoit point de larmes. Il presse de nouveau mon frère de partir. Mon frère, qui ne pouvoit supporter d'être éloigné de Moraïme, cède à ses vives instances : il lui dit adieu, l'embrasse, promet d'exécuter ses volontés; et, le cœur déchiré de regrets, mais sans inquiétude sur la vie du matheureux Abencerrage, ilsehâte de nous rejoindre.

Depuis long-tems Abenhamet soupiroit après ce départ. A peine il est libre, qu'il se prépare au dessein terrible qu'il a médité. Il prend un habit d'esclave; un turban d'Asie change ses traits déjà défigurés par la douleur : il s'armé d'un poignard, sort d'Almérie, et retourne aussitôt à Grenade.

Il arrive, monte à l'Alhambra. Il erre dans les vastes cours de cet immense édifice, pénètre dans le Généralif, s'avance d'un pas téméraire vers l'appartement de la reine.

La nuit commençoit à noircir la terre. Zoraïde, seule dans le jardin, pleuroit Abenhamet sous un rosier. Elle n'avoit rien appris de son sort, elle n'avoit pas prononcé son nom depuis le fatal hymen: mais, chaque soir, elle venoit gémir au pied de ce même rosier où jádis, dans des tems plus heureux, elle s'étoit assise avec son amant. Là, seule avec ses souvenirs, avec sa douleur, avec se souvenirs, avec sa douleur, avec

son amour, elle croyoit revoir encore l'objet dont l'image étoit dans son cœur. Tout ce qu'Abenhamet avoit fait pour elle, toutes les paroles qu'il avoit dites, tout, jusqu'au moindre sourire, jusqu'à la moindre circonstance qui les avoit accompagnées, se retraçoit à sa mémoire. Elle étoit moins infortunée pendant ces courts instans d'illusion; mais bientôt, rendue au malheur, elle versoit des larmes amères.

Tout-à-coup la reine surprise voit marcher vers elle un esclave. Elle l'envisage, et le reconnoît: elle est prête à pousser un cri; mais le danger que court Abenhamet, celui qui la menace elle-même, le douloureux et prompt squvenir de ce qu'elle fut et de ce qu'elle est, ferment sa bouche entr'ouverte: Abenhamet, dit-elle d'une voix basse, Abenhamet, est-ce vous?... Oui; c'est moi qui vous ai perdue, interrompt l'Abencerrage, moi qui ne puis vivre

sans vous, moi dont vous avez acheté les tristes jours par le plus funeste des sacrifices, et qui viens vous rendre l'horrible présent que votre pitié m'a fait.

A ces mots, tirant un poignard, il lève le bras pour se frapper. Zoraïde se précipite; elle se saisit du poignard : Ingrat, lui dit-elle, ingrat, tu ne me crois pas assez malheureuse! Je n'ai donc pas encore assez fait de m'être condamnée pour toi au plus cruel de tous les supplices! Ta tête alloit tomber sous ef fer d'un bourreau; une main infâme alloit trancher ta vie, si Zoraïde....

Eh! plût à Dieu, s'écrie Abenhamet égaré, plût à Dieu que tous les tourmens que peut inventer Boabdil eussentépuisé goutte à goutte ce sang qui bouillonne dans mes veines! J'aurois béni mes douleurs, elles auroient eu des charmes pour moi; je serois mort dans les délices; en songeant que tu m'étois fidelle, en me répétant, à chaque souffrance, que j'om-

#### LIVRE III.

portois autombeauton amour. Eh! qu'espérois-tu de ta foiblesse! Pensois-tu que j'irois traîner des jours affreux qui ne pouvoient plus être à toi, que la joie d'échapper à la mort étoufferoit cet amour extrême, cet amour passionné, brûlant, qui, dès les premiers jours de ma vie, a rempli, pénétré mon cœur, qui seul a fait mon existence, qui seul me donna des vertus? Non, Zoraïde, tu t'es trompée; tu n'as que retardé mon trépas, tu l'as rendu plus douloureux. J'ai voulu t'en faire témoin, pour expier ton crime envers l'amour, pour te le pardonner à mon dernier soupir, pour te dire, te jurer encore qu'en perdant le droit de t'aimer, j'ai perdu le pouvoir de vivre.

Écoute, reprit Zoraïde, je ne crains pas la mort plus que toi; et si j'avois pu te voir, te parler un seul instant, je t'aurois porté ce poignard, je t'aurois dit : Mourons ensemble; commence par ou-

vrir ce cœur où nos sermens sont si bien gravés, et délivre-toi par un second coup de la honte qu'on te prépare. Mais j'étois devant Boabdil, entre le tyran et ton échafaud; l'ordre d'aller chercher ta tête futprononcé par le barbare; déjà l'esclave étoit en marche.... Abenhamet, ce que j'ai fait, tu l'aurois fait à ma place. Je n'ai plus qu'un mot à te dire : l'honneur me défend de te voir; l'honneur est tout ce qui me reste, je ne le trahirai jamais. Il m'ordonne de ne plus t'aimer; Dieu m'en refuse la puissance: mais si tu renonces à la vie, si tu oses attenter à des jours qui m'ont, hélas! coûté si cher, je jure par toi, par mon père, que cette main qui te fut promise saura punir mon lâche cœur d'un sacrifice si douloureux, que ta cruauté veut rendre inutile, et qui n'est plus qu'une perfidie s'il n'a pas sauvé mon amant.

Alors Zoraïde lui rend le poignard. Abenhamet n'a pas la force de le reprendre : il la regarde, la contemple ; et se précipitant à ses pieds :

Ange du ciel, s'écrie-t-il, quelle est donc sur moi ta puissance! Un mot, un seul mot de ta bouche, un coup d'œil, le son de ta voix renverse à ton gré mes desseins, me fait changer en un instant et de pensée et d'existence. Je vivrai, puisque tu le veux : je vivrai, je te le promets; je souffrirai, je traînerai mon infortune tant que ta volonté suprême m'ordonnera d'être malheureux. Jene te reverrai jamais; ah! je te connois, je t'aime trop bien pour espérer, pour desirer de te revoir : mais prends pitié de ma douleur, c'est la dernière fois qu'elle t'implore; dis-moi, dis-moi, Zoraïde, daigne me dire seulement qu'Abenhamet t'est toujours cher, qu'il sera toujours dans ton cœur, que le tems, que rien n'en effacera ce premier, ce doux sentiment qui remplissoit autrefois ton ame. Situ yeux me le répéter, je vivrai ; oui, je te le jure,

je prendrai soin de mes jours; ils ne me seront plus odieux, ils ne me seront plus horribles: l'idée, la certitude d'être aimé de toi va calmer mon désespoir.

A ces mots, il saisitavec force et quitte aussitòt la main de Zoraïde. L'infortunée détourne la tête, elle veut lui cacher ses larmes: Va-t'en de ce lieu terrible. Songe auserment que tu m'as fait; et, sans demander un inutile aveu que mon devoir me défend, regarde, reconnois ce rosier.... tous les soirs Zoraïde y pleure.

En achevant ces paroles, elle croit entendre du bruit derrière le buisson de roses. Elle se leve effrayée, oblige Abenhamet des éloigner, s'échappe elle-même d'un pas rapide, et gagne son appartement. Elle monte sur un balcon d'où l'on découvre le Généralif. Là, tremblante, respirantà peine, elle regarde aux rayons de la lune, elle écoute d'une preille at-

tentive. Rassuree par le silence qui règne dans les jardins, elle calme sa vive frayeur, arrête ses yeux sur le rosier chéri, qu'elle distingue de loin, et s'abandonne à ses tristes pensées.

Mais le bruit qu'elle avoit entendu n'annonçoit que trop de malheurs. Tandis qu'auprès de Zoraïde l'imprudent Abencerrage oublioit les périls qui l'environnoient, quatre Zégris avoient passé derrière le bosquet de roses. Reconnoissant la voix d'Abenhamet, ils arrêtent, observent àtravers le feuillage, et voient l'objet de leur haine, celui dont ils avoient juré la perte, à genoux devant la reine, devant l'épouse de Boabdil. Surpris à cet aspect, mais pleins de joie, ils méditent le plus grand des crimes. Emportés par leur fureur, ils vont sur-lechamp trouver le monarque.

Roi de Grenade, lui dit Mofarix, pardonne à des sujets fidèles de venir affliger ton ame. Il s'agit de ta couronne,

de ta vie et de ton honneur. Les Abencerrages conspirent; Abenhamet, rappelé par eux, a déjà revu ses frères coupables. Nous-mêmes venons à l'instant, sous un rosier du Généralif, de reconnoître ce perfide aux genoux de ta coupable épouse; dans ses mains brilloit le poignard qui doit percer le cœur de son roi.

A ces paroles, Boabdil demeure comme frappé de la foudre. Sa surprise fait bientôt place à la plus terrible colère: Ils périront tous, s'ecrie-t-il, il n'en restera pas un seul de cette odieuse race; et sur leurs corps expirans mon infidelle épouse recevra la mort.

Venge-toi, répond Mofarix; mais que la prudence assure tes coups. Si tu éclates, Grenade est en armes: les amis des Abencerrages les défendront contre toi. Suis un avis dicté par le zèle: que tes gardes courent arrêter Abenhamet dans le Généralif. Pendant ce tems, qu'un ordre secret appelle séparément chacun des Abencerrages, et qu'à mesure qu'ils entreront dans l'Alhambra, leurs têtes volent sous le fer.

Boabdil adopte ce conseil horrible. Béjà ses gardes parcourent les jardins; déjà des envoyés du roi sont allés porter à chaque Abencerrage l'ordre de venir au palais. Les Zégris s'y rendent en armes. Les issues du Généralif sont occupées par des soldats. Des bourreaux placés dans la cour des lions attendent, le glaive à la main, Abenhamet, et ses frères.

Le malheureux Abenhamet, plus occupé de Zoraïde que de lui-même, fuyoit en pleurant sous les sombres bosquets, lorsque les satellites duroi l'aperçoivent et le saississent. Il veut se défendre, il est terrassé: on l'enchaîne malgré ses efforts, on le traîne devant le monarque.

. Traître, lui dit Boabdil, dont la rage trouble les paroles, c'est ici que tu vas

payer et ta fourbe abominable et tes détestables amours. L'infâme Zoraïde te suivra dans peu; dans peu, selon vos desirs, vous serez tous deux réunis; et vous pourrez juger dans les enfers si je sais punir les perfides.

Tyran, répond l'Abencerrage, la mort étoit le seul bienfait que je desirasse de toi. Viens t'abreuver de mon sang, rassasie tes yeux feroces d'un spectacle si digne d'eux. Mais Zoraïde estinnocente, je le jure à la face du ciel, à la face de ce Dieu devant qui je vais paroître; jamais la chaste...

Il ne peut achever, sa tête tombe sous le sabre, et bondit trois fois sur le marbre en murmurant le nom de Zoraïde.

Gonzalve, à ces mots, jette un cri d'effroi. Ah! seigneur, reprir la princesse, cette mort ne fint qu'un prelude des fureurs de Boabdil. A peine Abenhamet venoit d'expirer, que les Abencerrages, sans défiance, arrivent de divers côtés. On les introduit un à un dans la fatale cour des lions. Dès qu'ils paroissent, ils sont saisis, traînés auprès de la cuve d'albâtre. La, sans daigner leur parler du crime dont on les accuse, sans répondre à leurs demandes, sans leur annoncer la mort, leur tête vole, et va rougir les eaux de cette fontaine devenue célèbre par leur trépas (1).

Ma bouche se refuse à finir cet épouvantable récit: messens se glacent d'horreur au souvenir detant de crimes. Grand Dieu! jusqu'où la colère et les funestes conseils peuvent conduire les rois! Boabdil, seigneur, Boabdil, le fils de mon vertueux père, fit aussi massacrer à ses yeux trente-six jeunes héros, l'espoir, la

<sup>(1)</sup> Cette horrible trahison du roi Boabdil et ce massacre des Abencerrages passent à Grenade pour des faits véritables. L'on montre encore, sur la cuve de la fontaine des lions, la trace du sang des Abencerrages. (Duperrann, Swinbunks, etc. Foyage d'Espagne.)

force de Grenade, qui venoient de prodiguer leur sang pour sauver sa capitale, et qui n'étoient coupables d'autre crime que d'être frères d'Abenhamet.

Toute la noble famille périssoit dans cette nuit affreuse sans un enfant, un foible enfant élevé par les soins d'Yézid. Cet enfant ne quittoit pas son maître: il voulut le suivre au palais. Profitant de l'obscurité, du trouble, compagnon des crimes, il entre, pénètre avec Yézid jusques dans la cour des lions. A peine a-t-il jeté les yeux sur le sang dont elle est inondée, qu'il voit donner la mort à son maître. Saisi de terreur, il retient ses cris; il sort précipitamment, égaré, baigné de larmes, se croyant poursuivi par le glaive. Il court, vole, et se réfugie au milieu d'une troupe d'Abencerrages qui se rendoient à l'ordre du roi.

N'approchez pas , leur crie-t-il, n'approchez pas , frères d'Yézid. Mon maître Yézid , mon cher maître . . . . ils l'ont égorgé égorgé devant moi.... Voyez son sang dont je suis couvert.... Le roi, les Zégris, les bourreaux, vous attendent auprès de la cuve. Plus de trente de vos frères sont étendus morts à leurs pieds... N'approchez pas, bons Abencerrages; ils ont tué mon maître Yézid.

Les Abencerrages surpris, interrogent ce témoin fidèle. A travers ses cris, à travers ses pleurs, ils-découvrent la trahison. Volant aussitôt au-devant de leurs frères, qui arrivoient de toutes parts, ils les instruisent de l'attentat, se rassemblent, courent aux armes, et forcenés de douleur, reviennent, la flamme à la main, pour réduire en cendres l'Alhambra.

Les premières portes sont brisées; les gardes tombent égorgés. Semblables à des tigres furieux à qui l'on a ravi leurs petits, les Abencerrages s'élancent, arrivent à la cour fatale... Quel spectacle! trente-six des leurs couchés sur le

marbre; le roi, les Zégris, au milieu des bourreaux, demandant encore des victimes, et les têtes des malheureux frères amoncelées dans la cuve, où elles s'agitent au gré de l'onde dans des flots d'écume et de sang!

Immobiles d'horreur, les Abencer-

rages se regardent, et, tout-à-coup poussant des cris, ils fondent sur Boabdil. Les Zégris se jettent au-devant du monarque. Supérieurs en nombre, égaux en valeur, les Zégris immolent et sont immolés. L'alarme se répand dans la ville; les Gomèles, amis des Zégris, appellent le peuple au secours du roi. Trente mille Maures arrivent en armes. Ils voient leur monarque pressé par la redoutable famille;. ils ignorent son crime, veulent le défendre, et se réunissent aux Zégris.

Les malheureux Abencerrages ne peuvent soutenir tant d'assaillans. Malgré leurs exploits, malgré leur courage, ils sont, après un long combat, forcés de

quitter le palais. Couverts de blessures, épuisés de sang, poursuivis par des vainqueurs dont le nombre augmente sans cesse, ils sont poussés hors de la ville; et, détestant l'ingrate patrie qui traite ainsi ses défenseurs, ils s'en éloignent au moment même, en jurant de n'y jamais rentrer.

Ainsi nous perdîmes cette tribu vaillante; ainsi cette nuit effroyable, en déshonorant à jamais Grenade, prépara peut-être sa captivité. Mais l'implacable Boabdil n'étoit occupé que de sa vengeance. Son épouse vivoit encore, son épouse devoit éprouver ses fureurs. J'ai besoin de reprendre des forces pour continuer ce récit, et je veux laisser à votre repos le peu d'heures qui restent du jour.

Zuléma se tait; et, malgré les prières de Gonzalve, elle remet au lendemain l'histoire des malheurs de la reine, qu'elle reprit en ces termes.

FIN DU TROISIÈME LIVRE.

#### SOMMAIRE

### DU LIVRE QUATRIÈME.

Zuléma continue son récit. La reine comparoît devant le peuple. Les quatre Zégris l'accusent. Elle est condamnée à périr dans les flammes, si nul guerrier ne prend sa défense. État horrible de Zoraïde. Son entretien avec Inès. Elle écrit à Gonzalve. Réponse de Lara. Magnanimité d'Almanzor. Piété, tendresse de la reine. Elle va au supplice. Elle attend ses défenseurs. Arrivée de quatre Turcs. Combat des Turcs et des Zégris. La reine est justifiée. Elle refuse de retourner avec Boabdil; elle quitte Grenade. Les Espagnols approchent de la ville. Mulei-Hassem va tenter de fléchir les Abencerrages. Réponse de cette tribu. L'Afrique envoie des secours aux Grenadins. Portrait d'Alamar. Il aime et veut épouser Zuléma. Fuite de cette princesse. Elle est prise par les Africains, et délivrée par Gonzalve. Fin du récit de Zuléma.

## LIVRE QUATRIÈME.

Ou'elle est à plaindre, l'infortunée qui, victime d'un devoir cruel, immola le doux sentiment, espoir et soutien de sa vie! Après un sacrifice si douloureux, elle avoit pensé que le tems viendroit secourir sa foiblesse, soulager peutêtre ses maux. Vaine illusion! le tems s'est arrêté pour elle à l'époque de son malheur. Si, dans le tumulte du monde, elle va chercher un moment à distraire ses longues peines, tout ce qu'elle voit les augmente; deux époux heureux font couler ses larmes; une mère avec ses enfans oppresse son cœur de sanglots. Si, dans le silence de la retraite, elle veut tenter de nouveaux efforts pour arracher le trait qui la blesse, elle accroît inutilement, elle déchire sa plaie profonde : la dangereuse solitude la livre toute entière à ses souvenirs. Elle n'a

d'asyle que dans sa vertu: cette vertu même est son ennemie; c'est elle qui hui fit aimer l'objet chéri qu'elle regrette; c'est elle qui murmure encore d'avoir pu manquer à ses premiers sermens.

Telles étoient les tristes réflexions dont s'occupoit Zoraïde au moment même où les Zégris osoient l'accuser près de Boabdil. Ignorant les affreux malheurs qui le balcon d'où l'on découvroit le Généralif, elle pensoit qu'Abenhamet avoit eu le tems de prendre la fuite; elle en remercioit le ciel; et ne pouvant détacher sa vue de ce rosier toujours témoin de leurs entretiens innocens, elle lui adressoit ces paroles:

Rosier, rosier jadis charmant, Quand je venois sous ton ombrage Entendre et faire le serment D'aimer chaque jour davantage!

Qu'elles étoient belles tes fleurs Quand sa main les avoit cueillies! Maintenant leurs tristes couleurs A mes yeux paroissent ternies.

A t'apporter de claires eaux Nous trouvions tous deux mille charmes; Aujourd'hui tes frèles rameaux Ne sont baignés que de mes larmes.

Rosier, rosier, tu vas périr! Plus que toi mon ame est flétrie: Mais je souffre, et ne puis mourir; Rosier, que je te porte envie!

Comme elle achevoit ces mots, elle entend au loin du tumulte, et voit accourir son esclave Inès, Inès jeune captive espagnole, attachée depuis longtems à Zoraïde, la confidente de ses peines, la plus tendre amie qu'elle eût à sa cour.

On s'égorge dans l'Alhambra, lui dit Inès d'une voix troublée; les Abencerrages en armes attaquent, brûlent le palais. J'ai voulu me précipiter jusqu'aux lieux où le combat se livre; mais des gardes inexorables assiégent votre appartement; nul ne peut entrer ni sortir.

Quels nouveaux malheurs nous menacent! Ah! du moins, chère maîtresse, c'est auprès de vous que je périrai.

Elle dit, et le bruit augmente. On entend le choc des guerriers, les cris des Abencerrages, les 'hurlemens de leurs ennemis. La reine, pâle, glacée, tombe demi-morte dans les bras d'Inès; elle a perdu la parole et les forces; elle ne peut que pleurer et frémir. La nuit s'écoule dans ces horreurs; et dès que les rayons du jour semblent avoir ramené le calme, des satellites de Boabdil paroissent devant Zoraïde. Leur chef porte l'ordre du roi, qu'elle se rende au moment même devant le peuple assemblé.

Interdite, épouvantée, elle interroge cet envoyé; le dur ministre garde le silence. La reine obéit aussitôt: elle s'enveloppe d'un voile, s'appuie sur sa chère Inès, et, conduite par les soldats, marche vers la place d'un pas tremblant.

Elle arrive à travers le peuple atten-

dri par son seul aspect; elle s'avance en cherchant le roi, qu'elle découvre au milieu des Zégris, lève son voile, et, d'une voix timide, demande à son barbare époux de quel crime on veut la punir.

Tu vas l'apprendre, répond Boabdil avec un accent terrible; et se retournant vers le peuple qui l'écoute attentivement:

Musulmans, s'écrie-t-il, dans cette nuit mémorable vous avez pensé ne sauver que ma vie, et vous avez sauvé l'état. Apprenez les desseins perfides de ces coupables Abencerrages que vous venez de chasser de vos murs. Un honteux traité les lie aux Espagnols; ils leur avoient promis ma tête. Vous les avez vus m'attaquer jusqu'au milieu de mon palais; après m'avoir percé le cœur, c'étoit Grenade qu'auroit embrasée la flamme qu'ils portoient dans leurs mains.

La patrie vous doit son salut; votre roi veut vous devoir l'honneur. Aben-

hamet, cet ingrat que ma bonté daigna laisser vivre, étoit le digne assassin que ses frères avoient choisi. Ma criminelle éponse étoit complice. Cette nuit même, dans le Généralif, on l'a surprise avec Abenhamet. Ma rougeur m'empêche de dire le reste. Musulmans, c'est devant vous que j'accuse Zoraïde; c'est vous qui vengerez l'outrage fait à la religion, à nos loix, à votre monarque.

Il se tait. Zoraïde reste muette, accablée de surprise et d'horreur. Le peuple témoigne par un long murmure qu'il ne peutla croire coupable. Alors s'avancent Mofarix, Ali, Sahal, Moctader, les plus vaillans des Zégris. Tous quatre déclarent qu'ils ont vu la reine entre les bras d'Abenhamet, sons un rosier du Généralif; tous quatre l'affirment par serment, et, tirant leurs cimeterres, s'engagent à soutenir leur témoignage. Zoraïde les écoute, fixe sur eux des yeux d'indignation, les élève ensuite vers le ciel, et tombe sans connoissance. On la secourt, on l'emporte au palais, où son appartement devient sa prison. Dix juges sont aussitôt nommés. Le roi fait exposer devant eux la tête d'Abenhamet, le poignard trouvé dans son sein, l'habit d'esclave qui le déguisoit. Tant de funestes indices, joints à l'attaque du palais, à la fuite des Abencerrages, au témoignage des redoutés Zégris, persuadent ou intimident. Nul n'ose plus embrasser la défense de Zoraïde: la pitié fugitive du peuples'évanouit comme elle étoit née. Les juges, pressés par la loi, par les témoins, par les preuves du crime, prononcent enfin le terrible arrêt qui bannit à jamais de Grenade la tribu des Abencerrages, et condamne la reine à périr dans les flammes, si dans trois jours elle ne trouve des guerriers qui

Le palais de l'Albayzin, où mon père habitoit avec ma famille, est au sommet

triomphent de ses accusateurs.

d'une haute colline éloignée de l'Alhambra. Nous fâmes les derniers instruits de tant de malheurs. Almanzor, à cette nouvelle, se reprochant la mort d'Abenhamet, vole à la prison de la reine, et demande à l'entretenir. Boabdil, dont on va chercher l'ordre, n'ose refuser Almanzor. Mulei-Hassem, Moraïme et moi, nous suivons de près mon frère; nous arrivons à l'instant où l'infortunée Zoraïde apprenoit à la fois l'arfêt de ses juges et le trépas d'Abenhamet.

Non, seigneur, je ne tente point de vous peindre son état horrible. Étendue sur le marbre, les yeux égarés, les cheveux épars, elle poussoit des cris sourds, des sons mal articulés, qui n'avoient plus rien de la voix humaine. Ses mains, ses pieds, tout son corps, étoient agités d'un affreux tremblement. Son visage n'avoit presque plus aucun de ses traits. Sa fidelle Inès, noyée de pleurs, étoit assise près d'elle, soutenoit sur son sein

cette tête décolorée, la couvroit de baisers, de larmes, et s'efforçoit de tenir ses mains, que les convulsions lui arrachoient sans cesse.

Nous nous précipitons vers elle; à peine elle nous reconnoît. Sans nous répondre, sans repousser nos embrassemens, elle se laisse porter sur une estrade, où, nous pressant autour d'elle, nons la soutenons dans nos bras. Le vénérable Mulei fait reposer sur ses cheveux blancs le visage de Zoraïde: Almanzor debout, les mains jointes, la contemple dans le silence, demeure immobile et pensif.

Le jour entiers'écoulasans qu'elle pût nous entendre. Sa jeune esclave nous demandoit de la laisser en repos. Mon frère, résolu d'accomplir le généreux dessein qu'il avoit médité, nous quitte pour aller chercher dans la fatale cour des lions les restes sanglans des Abencerrages. Il les fait transporter hors de la ville dans un vallon écarté, leur rend

les derniers devoirs, et cache dans un bois touffu la tombe qu'il creuse pour Abenhamet.

Pendant qu'il s'acquitte de ces tristes soins, Mulei-Hassem regagne son palais avec la sage Moraïme. Malgré les instances d'Inès, je demeure avec Zoraïde, je ne veux plus la quitter un instant. Alors Inès se jette à mes pieds.

O vous, me dit-elle avec un transport dont j'ignorois encore la cause, vous qui semblez prendre un si vif intérêt au sort affreux de ma maîtresse, vous qui me seconderiez sans doute si je pouvois sauver ses jours, jurez-moi, par tout ce qui vous est cher, de ne point trahir le secret que je vais confier à votre foi.

Jelarelève, jela rassure, je lui promets un éternel silence. Aussitôt elle prend ma main, la joint à celle de la reine, et les pressant toutes deux sur son cœur:

Écoutez-moi, nous dit-elle; et puissiezvous approuver ce que m'inspire le ciel! Zoraïde n'a plus que deux jours pour trouver quatreguerriers qui ladéfendent. Ses détestables accusateurs sont la terreur de Grenade et les favoris du roi; nul Maure n'osera les combattre; les plus vaillans redouteroient la colère de Boabdil autant que la force de leurs adversaires: Zoraïde périt, sic'estdes Grenadins que nous attendons son salut.

Je suis Espagnole et chrétienne: je connois les chevaliers de ma nation; je connois sur-tout ce Gonzalve dont le seul nom fait trembler vos armées, dont les vertus, l'humanité, surpassent peutêtre la valeur. Que la reine écrive à Gonzalve, qu'elle prenne le ciel à témoin de la justice de sa cause, et qu'elle la remette en ses mains: vous verrez bientet arriver Gonzalve; seul ou suivi d'autres héros, vous le verrez triompher et rendre à ma digne maîtresse la vie et l'honneur qu'on veut lui ravir.

Ainsi parle l'aimable Inès. Zoraïde à

peine l'écoute: Laisse-moi mourir, répond-elle; je souhaite, je demande la mort. C'est moi qui causai le trépas du plus vertueux, du plus tendre des hommes § Abenhamet a péri pour moi : je desire, je veux le suivre; je dois . . .

Vous devez sauver votre gloire, interrompt la jeune captive; vous devez descendre au cercueil pure et honorée commevous vécûtes. Voulez-vous que votre
mémoire reste tachée du soupçon d'un
crime? Voulez-vous que l'ignominie accompagne vos derniers momens, que
l'horrible nom d'adultère souille la pierre
de votre tombe? Fille d'Ibrahim, vos
jours sont à vous; mais votre honneur
est à Dieu, et vous en devez compte aux
hommes. Qu'ils reconnoissent votre innocence, qu'ils la publient, qu'ils la respectent; alors vous pourrez mourir.

Frappée de ces paroles prononcées d'un accent élevé, la reine embrasse sa captive, et s'abandonne à ses conseils. La crainte du déshonneur lui rend la force qu'elle avoit perdue. Elle examine avec moi le hardi projet d'Inès; nous en pesons les difficultés. La guerre étoit déclarée; Isabelle et Ferdinand s'avançoient pour nous assiéger. Gonzalve ne pouvoit, sans un péril extrême, tenter de paroître dans nos murs; son bras, quelque terrible qu'il fût, ne suffisoit pas contre quatre Zégris. Trois compagnons lui devenoient nécessaires, et la crainte de déplaire à leurs rois devoit retenir tous les Castillans. Malgré-ces tristes réflexions, malgré le peu d'espoir du succès, la reine approuye ce parti. Les momens étoient précieux; elle écrit ces mots à Gonzalve:

« Vous êtes l'ennemi des Maures; je » suis leur reine infortunée; et je viens » implorer votre appui. On m'a con-» damnée à la mort. J'atteste le Dieu » que j'adore et le Dieu que vous ado-» rez, que je ne fus jamais coupable. » Dans deux jours j'expire dans les

» flammes. Je ne puis éviter mon sort » que par la victoire de quatre guerriers

» sur les quatre plus vaillans des Zégris.

» J'ai choisi Gonzalve pour mon défen-

» seur : si ce héros, pour la première » fois, refuse son secours à l'innocence,

» je croirai que le ciel veut ma perte,

» et je la subirai sans me plaindre.

m Zonaide, reine de Grenade ».

Dès que cette lettre est scellée, je vais chercher dans les prisons un captif espagnol que mon or délivre. Je ne demande à sa recomoissance que de porter la lettre à Gonzalve; je redouble son zèle en lui confiant l'importance du message, en l'instruisant de ce qu'il doit dire pour intéresser le Castillan. Dans cette muit même je le conduis jusques aux portes de la ville, où l'attend, par mon ordre, un coursier de mon frère; et je ne le quitte qu'après l'avoir vu prendre la route du camp des Chrétiens.

Plus tranquille, mais toujours trem-

biante, je reviens auprès de la reine lui rendre compte de ce que j'ai fait. Elle m'embrasse en pleurant. Sa jeune esclave la console, lui prodigue de tendres caresses, rappelle son courage éteint: elle calcule cent fois le tems nécessaire an courrier, celui qu'il faut à Gonzalve; et, certaine qu'aucun obstacle n'arrête jamais ce héros, elle nous annonce, elle nous assure que nous le verrons dans Grenade au commencement du troisième jour.

Cependant l'Espagnol fidèle arrive au camp dès l'aurore : il demande à grands cris Gonzalve. Quelle est sa douleur! Gonzalve est parti; Gonzalve, ambassadeur à Fez, vogue déjà sur la mer d'Afrique. L'Espagnol en verse des larmes; il se plaint an ciel de son sort. Un soldat sensible à sa peine l'enhorte à s'adresser au compagnon, au frère d'armes du héros qu'il cherche, au brave et généreux. Lara. L'envoyé court aussitôt à la tente

de ce capitaine; il obtient un entretien secret, lui confie ce qu'il dut dire à Gonzalve, et présente la lettre qu'il apportoit.

Lara l'ouvre sans hésiter. En la lisant, ses traits s'animent, son front se colore; ses yeux s'enflamment: Ami, dit-il à l'Espagnol, retourne à l'instant vers la reine; dis-lui que Gonzalve est absent, mais qu'il a laissé un autre Gonzalve. Demain je serai dans Grenade avec trois de mes compagnons. Mon ami me lègue toujours tout le bien qu'il ne peut faire; et si son cœur connoissoit l'envie, ce seroit quand je le remplace pour défendre les opprimés.

A cet endroit du récit de Zuléma, le héros, fortement ému, laisse échapper un cri d'admiration. Des larmes coulent sur ses joues: ces larmes sont pour l'amitié. Gonzalve s'en excuse auprès de la princesse; et Zuléma pardonne aisément tout ce qui sert à lui prouver que le héros est sensible. Notre envoyé, reprend-elle, revient nous porter sur-le-champ la réponse de Lara. Rassurez-vous, s'écrie Inès; vos accusateurs sont vaincus. Lara égale presque Gonzalve; Lara seroit son rival de gloire s'il n'étoit son plus tendre ami. Demain, demain, ma digne maîtresse, votre innocence doit éclater; demain le sang des Abencerrages obtiendra sa juste vengeance.

Elle dit, et la tendre captive se livre aux plus doux transports : elle baise les mains de la reine; elle se hâte de nous raconter tous les exploits de Lara, tous les hauts faits d'armes qui ont illustré les chevaliers de sa nation. L'espoir qui remplit son cœur se communique à Zoraïde : ses larmes cessent; son ame calmée éprouve un moment de repos; nous voyons briller dans ses yeux une joie foible et fugitive.

Le lendemain étoit marqué pour le combat. Toute la ville pleuroit Zoraïde:

mais aucun guerrier n'osoit la défendre. Depuis le départ des Abencerrages, les infortunés étoient sans appui. Almanzor se rend près de nous avant le lever de l'aurore:

Reine de Grenade, dit-il, le jour fatal est arrivé. Malgré mes soins, malgré mon zèle, je n'ai pu vons trouver des défenseurs. J'en rougis pour ma patrie. Je n'en ferai pas moins ce que je dois : seul je combattrai les quatre Zégris ; seul je dois suffire pour vous sauver, si, comme le croit mon cœur, le Dien du ciel prend soin de l'innocence. Venez, reine, venez déclarer que vous me remettez votre cause. Et vous, ma sœur, si je succombe, c'est à vous que je recommande Moraïme et Mulei-Hassem.

A ces paroles, prononcées avec le calme d'une grande ame qui pense remplir un simple devoir, Zoraïde presse les mains de mon frère magnanime: O le plus généreux des hommes, dit-elle avec des sanglots, j'attendois de vous cette noble marque et d'héroïsme et de bonté: mais je mériterois mon sort, si, pour sauver mes tristes jours, j'exposois ceux du soutien de Grenade, du seul fils de Mulei-Hassem, du tendre époux de Moraime, du héros de qui les vertus désarment encore l'Éternel prêt à punir cette ville coupable. Non, seigneur, non, mon digne appui. J'ai dû chercher des guerriers qui pussent braver après leur victoire la vengeance de Boabdil : je les ai trouvés; ils arriveront. Je vous demande, je vous conjure, par cette touchante sensibilité que vous témoignez à mes maux, par cet amour de la justice qui toujours guida vos actions, de veiller, avec vos amis, avec les miens, s'il m'en reste encore, à la sûreté de mes défenseurs : qu'ils n'aient à craindre aucune embûche; que la loyauté préside au combat. Pardonnez mes soupcons, seigneur; il est permis à Zoraïde de redouter les Zégris.

Almanzor surpris me regarde; et, respectant le secret de la reine, ne l'interroge point sur son choix. Il lui prometde garderle silence, d'être lui-même le juge du camp; il court s'y préparer au magnent même.

Zoraïde alors, qui voit s'avancer l'heure, se recueille quelques instans. A genoux devant l'Éternel, elle prononce une prière fervente, l'implore pour ses défenseurs, et se dispose à paroftre devant lui, si telle est sa volonté. Bientôt se relevant d'un air tranquille, elle vient me rendre grace des soins qu'elle a reçus de moi, me parle de sa reconnoissance, fait des vœux pour que je vive plus heureuse qu'elle n'a vécu.

'Fandis que j'essuyois mes pleurs, elle se retourne vers sa captive, et lui présentant une cassette où étoient ses piereries : Ma meilleure amie, dit-elle, reçois devant Zuléma la liberté que je te donne, et ces tristes présens, seuls restes de ma fatale grandeur: accepte-les, ma fidelle Inès, comme le dernier gage de ma tendresse, comme l'unique bienfait dont ta reine puisse disposer. Si le ciel a résolu ma mort, ils te rappelleront Zoraïde; ils pourront te procurer dans ta patrie une retraite paisible où tu songeras quelquefois à moi. Sur-tout modère ta douleur: je ne conserve de pouvoir sur toi que pour te commander de me survivre, pour te prier de te souvenir que c'est à ton zèle tendre, à ton attentive amitié, que j'ai dû mes seuls doux momens.

Endisant ces mots, elle embrasse Inès. Inès, tombant à ses pieds, presse ses genoux, repousse la cassette, et baigne sa maîtresse de ses pleurs. Malgré mes sanglots, je les séparai; je fis cesser cette soène trop tendre, qui sans doute auroit épuisé les forces dont nous avions besoin. Zoraïde pénètre ma pensée; elle l'approuve par un regard, s'arrache des

bras d'Inès, qui la suit en se traînant sur la terre, et va revêür un habit de deuil. Un voile de crêpe cache son visage; un long manteau noir la couvre toute entière. Sa captive et moi, résolues de l'accompagner au lieu du combat, nous prenons aussi cet habit lugubre, et nous attendons en silence que les gardes viennent nous chercher.

Ils arrivent, précédés des juges. La reine les reçoit avec respect, sans affecter une assurance qui pouvoit ressembler à l'orgueil, sans témoigner un abattement qui ne convient qu'à des coupables. Elle les suit, monte dans le char qu'ils ont ament : je m'assieds à côté d'elle; Înès se place à ses pieds. Six coursiers couverts de voiles funèbres nous conduisent lentement vers la place, déjà remplie d'un peuple immense.

Dans cette place étoit préparée une grande lice, fermée par des barrières : un échafaud tendu de noir étoit auprès;

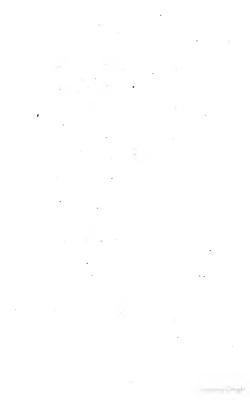



Je me tiens à coté d'elle. Inès à ses genoux.

plus loin l'on voyoit un bûcher. A cet aspect, la reine tremblante fut prête à défaillir dans mes bras: mais, soutenue par Inès et rappelant toutes ses forces, elle parvient sur l'échafaud, où des siéges noirs l'attendoient. Elle s'assied en me serrant la main, en me suppliant à voix basse de ne pas l'abandonner. Je ne pouvois lui répondre; les pleurs étoufoient ma voix. Je me tiens à côté d'elle; Inès demeure à ses genoux.

Les juges lisent la sentence : le peuple répond par des gémissemens. Un bruit de trompettes so fait entendre, et l'on voit paroître le terrible Ali, Mofarix, Sahal, Moctader, montés sur de puissans coursiers, revêtus d'armes étincelantes. Ils s'avancent, traversent la foule en promenant des regards farouches : mais, arrivés devant la reine, ils détournent oubaissent les yeux. Zoraïde, en les regardant, s'approche de moi davantage. Les quatre Zégris entrent dans

la lice. Mon frère se présente alors, couvert d'une brillante cuirasse, suivi d'une troupe d'Alabez armés. Il ferme aussitôt la barrière; on le proclame le garde du camp.

Les imans, le peuple, les juges, observent un profond silence. Dans cette foule innombrable, nul n'ose se faire entendre. Immobiles à leur place, les yeux fixés sur Zoraïde, sur les Zégris, sur le bûcher, tous attendent, tous desirent de voir venir les défenseurs de celle qu'ils plaignent et qu'ils laissent périr. La reine compte les instans, tourne souvent la tête vers la porte d'Espagne; et, ne voyant rien paroître, elle regarde Inès en soupirant. Inès, pâle, attentive, tremblante, commence à craindre que quelque malheur n'ait retenu le brave Lara. Le tems se prolonge, les heures sonnent. Chaque fois que l'airain frappé retentit en les annonçant, les juges se lèvent, s'avancent aux quatre côtés de

la place, et demandent à haute voix où sont les guerriers de la reine accusée. Ils vont se rasseoir au milieu du silence : leur demande, cinq fois répétée, reste cinq fois sans réponse. Almanzor me jette des regards d'effroi. Il va, revient, marche, s'agite : il fait amener son coursier; bientôt il demande sa lance : trois fois il saisit la barrière pour se l'ouvrir à lui-même, trois fois il s'arrête, il écoute, et me montre des yeux le soleil qui déjà penche vers l'horizon.

Enfin, après la cinquième heure, à l'extrémité de la place opposée à la porte d'Espagne, on entend un bruit de chevaux, et le peuple jette des cris. La foule s'ouvre; on voit arriver quatre guerriers vêtus à la turque, portant l'habit et les armes d'Asie, montés sur des coursiers superbes, dont ils pressent les flancs poudreux. L'un d'eux paroissoit à peine entrer dans l'adolescence; les deux autres étoient à la fleur de l'âge; et le deraier,

dont la moustache blanche annonçoit les longues années, soutenoit un bouclier immense qui ne sembloit pas lui peser. Ils s'arrêtent devant Zoraŭde, qu'ils saluent avec respect. Celui qui paroissoit leur chef s'élance légèrement à terre, et demande aux juges, en langue turque, la permission de parler à la reine. Almanzor, qui l'observe attentivement, lui dit de s'expliquer en arabe. Le guerrier parle dans cette langue; et mon frère, par l'ordre des juges, le conduit luimême sur l'échafaud. Alors l'étranger, à genoux devant Zoraïde surprise, élève la voix et dit ces paroles :

Reine, nous sommes sujets de l'invincible monarque qui commande aux murs de Stambol (1). Nous allons porter à Tunis les ordres desa hautesse. Une tempête nous a jetés sur ces rivages, où nous apprenons par la renommée que, victime

<sup>(1)</sup> Les Turcs appellent ainsi Constantinople.

de la calomnie, tu vas subir un affreux trépas. Accepte le secours que le ciel t'envoie; daigne nous confier ta cause : tout notre sang versé pour toi prouvera pent-être à Grenade que les Asiatiques savent mourir ou vaincre pour la vertu-

En disant ces mots qui sont applaudis, le guerrier d'Orient s'incline jusqu'à terre, croise ses mains sar sa poitrine; et laisse tomber aux pieds de la reine la lettre qu'elle écrivit à Gonzalve. Ines saisit le papier, le reconnoît aussitôt, et, maîtresse à peine de son transport, elle se presse de dire à voix basse: C'est Lara, ce sont nos autis. Lara l'entend, lui lance un coup d'œil, et achève ainsi de convaincre la reine, qui dissimulant sa joie:

Oui, répond-elle, je vous accepte : je vous regarde comme envoyés par Dieu même, et je demande à ce Dieu vengeur de me faire expirer à l'instant, si c'est une coupable que vous défendez.

Le guerrier se relève à ces mots. Mon frère le reconduit, et fait ouvrir la barrière. Le Turc monté sur son coursier, agite sa lance d'un air terrible. Suiví de ses trois compagnons, il entre dans la lice, qu'Almanzor referme.

Ces quatre braves chevaliers étoient l'invincible Lara, le jeune Fernand Cortez, digne élève de Gonzalve, le vaillant Aguilar, parent de ce héros, et le vénérable Tellez, grand-maître de Calatrave. Lara les avoit choisis pour les associer à sa noble entreprise. Tous quatre, craignant un refus de la part de Ferdinand, avoient quitté l'armée sans l'en instruire. D'après le conseil de Tellez, ils avoient paru déguisés en Turcs dans une ville ennemie qui pouvoit, par le droit de la guerre, les retenir prisonniers. Le tems nécessaire à ces apprêts, le détour qu'ils avoient fait ensuite pour arriver du côté de Murcie, avoient causé leur retardement. .... 1

Aussitôt

Aussitôt que les huit guerriers sont dans la lice, ils se mesurent des yeux, s'examinent quelques instans, afin de choisir leurs adversaires. Lara se place devant Ali, qu'il juge le plus redoutable; le vieux Tellez devant Mofarix, l'auteur du détestable complot; Aguilar s'oppose à Sahal, et le jeune Cortez à Moctader. Bientôt le signal est donné; les huitcombattans s'élancent.

Dans ce premier choc, dont aucun d'eux n'est renversé, le seul coursier de Cortez reçoit une blessure mortelle. Cortez le sent défaillir, et se jette promptement à terre: couvert de son écu, le fer à la main, il attend son ennemi, qui, profitant de sa fortune, revient sur lui pour le fouler aux pieds. Le léger Cortez l'évite au passage, et plonge son glaive dans le flanc du coursier. Moctader tombe; il se relève: mais Cortez la déjà blessé; son sang coulé; sa fureur augmente. Le jeune Espagnol, moins fort que le Maure, s'occupe d'éviter ses coups;

il recule, il semble fuir, pour que Moctader, en le poursuivant, s'épuise, perde ses forces, et lui livre enfin la victoire.

Pendant ce tems, le brave Aguilar a partagé la tête de Sahal. Tranquille auprès de sa victime, il jette les yeux sur ses compagnons; il voît le vénérable Tellez, affoibli par deux larges blessures, poussé, pressé par Mofarix, qui lève le sabre pour le frapper. Aguilar jette un cri terrible; Mofarix seretourne à ce cri: Tellez profite de ce mouvement, et, d'un coup de cimeterre, atteint Mofarix au-dessous du bras. Le Zégri tombe; le vieillard se précipite sur lui, le blesse encore, le désarme, et lui laisse à dessein un reste de vie-

Au même instant, Cortez poursuivi s'arrête devant Moctader, présente à son front le tranchant du glaive, et lui porte aux entrailles un coup de pointe qui ferme ses yeux d'un sommeil de mort.

Mais le redoutable Ali rendoit un combat plus égal contre le magnanime Lara. Les premiers coups qu'ils se sont portés ont fait voler par pièces leur armure. Blessés tous deux, leur colère s'enflamme. Ne pouvant, sur leurs légers coursiers, s'atteindre à leur gré d'assez près, ils s'élancent à terre en même tems, s'attaquent avec plus de fureur. La victoire balançoit encore, le peuple gardoit un profond silence; Zoraïde, Inès et moimême, nous les contemplions en frémissant, lorsqu'Ali, troublé par la vue de ses compagnons immolés, sent diminuer son courage. Lara redouble d'ardeur : il s'indigne d'être le dernier à triompher, et, parant avec son sabre les coups qui menacent sa tête, il tire son poignard de la main gauche, s'abandonne sur son ennemi, le saisit, le presse dans ses bras nerveux, lui plonge deux fois son acier dans le flanc, et le jette sur la poussière.

Le peuple fait éclater des cris de joie; la reine s'évanouit dans nos bras. Nous la rappelons à la vie, tandis que le brave Almanzor court embrasser les quatre 84 GONZALVE DE CORDOUE. vainqueurs, et leur offrir son palais

pour retraite.

Prince, lui dit le vieux Tellez en lui montrant Mofarix expirant, qu'on traîne ce Zégri devant les juges; touché peutêtre de repentir, il confessera son crime, il rendra gloire à la vérité. Mofarix l'entend, et rouvre la paupière; les juges s'approchent de lui.

J'ai mérité mon sort, dit Mofarix : Zoraïde étoit innocente; Abenhamet ne vouloit que s'immoler à ses pieds. Leur funeste entretien n'eut rien de criminel. Que le Dieu du ciel me pardonne! et que les Zégris, profitant du terrible exemple....

Il n'acheve pas, l'impitoyable mort le saisit. Les juges publient son dernier aveu.

Cependant les quatre vainqueurs veulent repartir à l'instant. Malgré leurs blessures, malgré les prières d'Almanzor, ils vont saluer la reine, qui ne peut trouver que des larmes pour leur exprimer sa reconnoissance. Couverts de sang et de gloire, admirés, bénis par le peuple, ils reprennent leur premier chemin: Almanzor et les Alabez les accompagnent jusqu'aux portes. Là, les quatre Espagnols les quittent et vont gagner l'épaisse forêt où leur suite les attendoit.

Boabdil, instruit de l'événement et de l'aveu tardif du Zégri, se hâte de se rendre à la place. Il monte sur l'échafud, où Zoraïde étoit encore. En l'apercevant elle frissonne, détourne la vue, tombe dans nos bras. Boabdil, à genoux devant elle, implore le pardon de tant d'outrages, lui jure de les réparer par un respect éternel, la supplie de revenir à l'Alhambra régner sur son peuple et sur lui-même.

A ce mot, l'indignation rend à Zoraïde toute sa force: Qu'oses-tu proposer? ditelle. Ah! j'en prends à témoin Dieu et e peuple, tu m'as livrée à la honte, tu m'as condamnée à la mort. Le ciel a dévoilé mon innocence, la honté n'est plus

à craindre pour moi : mais, s'il faut vivre sous ton pouvoir, s'il faut retourner près de mon bourreau, mon choix est fait, que ce bûcher s'allume; je renonce au triste bienfait que je dois à des étrangers. Grenadins, qu'on me livre aux flammes, ou qu'on m'arrache à ce tyran.

Elle dit, et de toutes parts on crie à la fois qu'elle est fibre, que les nœuds de son hymen sont rompas. Les juges, les imans s'avancent; ils déclarent à Boabdil que Zoraïde, arrachée au supplice, n'en est pas moins morte pour son époux. Ce monstre garde le silence: il n'ose irriter ses sujets; il craint de braver ces loix qui si souvent ont voilé ses crimes. Forcé pour la première fois de mettre un frein à sa colère, il va cacher dans l'Alhambra son dépit, et non ses remords.

Zoraïde, qui le connoît, veut sortir de Grenade à l'heure même. Almanzor lui donne son char; Almanzor et les Alabez l'accompagnent jusques à Car-

# LIVRE IV.

thame, ville où s'étolent réfugiés les malheureux frères d'Abenhamet. Après l'avoir confiée à leurs soins, Almanzor se hâta'de nous rejoindre, et nous apprit que les Espagnols n'étoient qu'à deux milles de nos remparts.

Le péril commun éteignit les haines. Les Alabez, les Almorades, oubliant leurs ressentimens, se réunissent aux Zégris: toutes les tribus réconciliées viennent jurer à Boabdil de mouiri pour la patrie. Mon frère, nommé général, prépare la plus terrible défense. Le vénérable Mulei, ne songeant qu'au salut de l'empire, court embrasser les genoux de son fils, le supplie de réparer l'injustice faite aux Abencerrages, en les rappelant dans nos murs.

Boabdil y consent par crainte : des ambassadeurs sont nommés pour porter à la tribu vaillante les excuses, les présens duroi, pour les inviter à venir reprendre leurs biens, leurs places et leur rang. Mon père veut être lui-même le chef de

ces ambassadeurs. Il part; il arrive à Carthame, assemble la noble famille, qui fait éclater, à son aspect, des transports de joie et d'amour. Mulei descend pour Boabdil jusqu'aux prières les plus soumises; il plaint le triste sort des rois toujours entourés de trompeurs, excuse la jeunesse de son fils, parle du danger dont sont menacées la religion, les loix, la patrie, et déploie en faveur d'un ingrat cette éloquence de l'ame, le seul art que se permette la vertu.

Dès qu'il a fini son discours, Zeir, nouveau chef des Abencerrages, va prendre l'avis de ses frères, et se charge de répondre en leur nom.

Roi de Grenade, dit-il, car c'est toi seul que nous reconnoissons pour roi, tu viens de recevoir de nous la preuve de respect la plus sensible, la seule difficile à nos cœurs; nous t'avons écouté jusqu'au bout. Écoute-nous à ton tour. Nous sommes prêts à mourir pour la religion et pour toi: mais s'il étoit un Abencer-

rage assez indigne, assez lâche pour pardonner à Boabdil, nous l'immolerions à l'instant. Boabdil . . . Grand Dieu! ce seul nom nous fait frémir de fureur. Mulei, nele prononceplus : garde-toide nous rappeler que tu fus assez malheureux pour donner la vie à ce monstre.

Mais les tyrans passent, et la patrie reste. Cette patrie est en danger; nous périrons pour la défendre. Carthame nous appartient: nons saurons conserver cette place imprenable; nous y vivrons indépendans, et souvent nous en sortirons pour aller combattre sous vos marailles, pour aller prodiguer notre sang à la défense de nos assassins. N'en demande pas plus, Mulei; jamais les Abencerrages ne rentreront dans Grenade, tant que l'air que l'on y respire sera souillé par Boabdil.

Ainsi parle Zeir. Ses frères applaudissent, et repoussent avec horreur les présens qu'on leur apportoit : ils ordonnent aux ambassadeurs de sortir

aussitôt de leur ville. Mulei, qu'ils venlent retenir, résiste à leurs tendres instances, et vient porter au roi coupable la réponse de la fière tribu. Je m'informai de Zoraïde: j'appris avec inquiétude qu'elle n'étoit plus dans Carthame; que, suivie de la seule Inés, elle avoit disparu depuis peu de jours.

Je la plaignis, je lui donnai des larmes. Hélas! c'étoit sur moi-même que bientôt je devois pleurer.

Boabdil avoit dès long-tems envoyé dans toute l'Afrique solliciter des secours. Les tribuserrantes des Bérébères, peuples pasteurs du pied de l'Atlas, firent partir six mille cavaliers conduits par le jeune Ismaël et par son épouse Zora; couple heureux autant qu'aimable, dont les mœurs douces et pures, la tendresse, la touchante union, devroient servir d'exemple à tous les mortels. Ils furent suivis du prince Alamar, déjà fameux dans l'Éthiopie par sa force, par sa valeur, et qui, suivi de dix mille noirs,

accourut défendre nos murs. Boabdil le reçut commeson dieu tutélaire, lui prodigua les sermens, les caresses; et la conformité de leurs caractères les unit bientôt d'une étroite amitié.

Je fus assez infortunée pour plaire au féroce Alamar. Incapable de ce respect tendre, de cette délicate timidité, qui rendent contagieux l'amour, le téméraire Africain osa me déclarer ses vœux. Alamar n'étoit pas né pour qu'on lui pardonnât cette audace: ses yeux ardens et farouches, sa taille de géant, son visage noirci, ne pouvoient inspirer que l'effroi. Je frissonnois en l'écoutant, et sa sanguinaire valeur, son mépris du ciel et des hommes, avoient fait naître pour lui dans mon ame une insurmontable aversion. Je lui répondis avec la fierté qui convenoit à ma naissance, sur - tout à mes sentimens; mais je pris soin de ne pas offenser l'allié de ma patrie, l'ami redoutable de Boabdil.

Ce fut alors que la reine Isabelle,

# 92 GONZALVE DE CORDOUE. après avoir réuni son armée à celle

après avoir réuni son armée à celle de Ferdinand, vint établir son camp devant nos murailles, et nous fit annoncer par ses hérauts qu'elle avoit juré de périr ou de s'emparer de Grenade. Boabdil, pour toute réponse, envoya le prince africain attaquer le camp espagnol. Alamar porta la terreur jusques aux tentes de la reine, renversa tous les guerriers quitentèrent de l'arrêter, fit un massacre affreux des chrétiens, et revint, couvert de gloire, demander à Boabdil de lui donner ma main pour prix de ses travaux. Boabdil y consent avec joie : luimême conduit l'Africain dans le palais de mon père, déclare au malheureux Mulei qu'il a disposé de sa fille, et m'annonce que le lendemain je serai l'épouse du prince Alamar.

Mon père sans autorité, ne pouvoit pas me défendre; Almanzor étoit dans les Alpuxares, occupé de chercher des soldats. Sans appui, sans secours que mes larmes, inutiles avec mes tyrans, je n'espérai que dans mon courage; le désespoir me fit tout oser.

J'allai trouver la jeune Zora, cette vaillante amazône venue avec les Bérébères à la défense de notre patrie. Dès les premiers jours de son arrivée, je m'étois senti pour Zora ce penchant involontaire que nous commande la vertu. Elle connoissoit et plaignoit mes malheurs ; elle haïssoit Alamar. Je n'hésitai pas à me confier à son zèle ; je lui demandai son secours. L'aimable étrangère prépara ma fuite, me donna pour m'accompagner trente de ses braves Numides. leur fit jurer de me défendre, de plutôt mourir que de m'abandonner; et, sûre de leur fidélité, Zora m'ouvrit, dans les ténèbres, la portequ'elle gardoit. Je m'échappai de Grenade, entourée de mon escorte, ne sachant encore où porter mes pas. La ville des Abencerrages étoit la retraite la plus sûre: mais leur chef Zéir et deux deses frères avoient soupiré pour moi; ce n'étoit pas à des amans, même

94 GONZALVE DE CORDOUE. vertueux, que je voulois confier ma vie. Je pensai qu'auprès de Malaga, dans le palais solitaire que mon père Mulei-Hassem m'avoit autrefois donné, je pourrois cacher ma vie aux recherches d'Alamar, je pourrois instruire mon frère de la violence qu'on faisoit à mon cœur. Je prends anssitôt cette route, suivie de mes cavaliers, ne marchant que la nuit de peur d'être surprise, et priant le ciel de me dérober aux poursuites de mon ennemi. Mes prières furent vaines. J'avois à peine atteint le rivage des mers, que je me vois environnée par un escadron d'Alamar. Mes courageux Bérébères résistent et me défendent; mais, accablés par le nombre, ils sont égorgés ou mis dans les fers. Le chef de ces horribles noirs me saisit, m'enlève mourante, me porte dans un navire qui l'attendoit non loin du bord. Il y monte avec ses captifs, et m'annonce alors que son maître, voulant s'assurer son épouse, me fesoit conduire dans ses états.

Mes malheurs étoient à leur comble. La mort seule pouvoit m'arracher au sort affreux qui m'attendoit : je voulus la chercher dans les flots, pendant la tempête que nous essuyâmes; mes gardes n'attachèrent au mât du navire. Vous savez le reste, seigneur ; votre courage plus qu'humain m'a sauvée de ces barbares: mais mon malheur nous aramenés dans les états de Boabdil. Je tremble des périls qui me menacent encore; cependant j'éprouve une douceur secrète en songeant que vous me défendez.

Ainsi finit le récit de la belle Zuléma. Gonzalve, charmé de l'entendre, ne peut exprimer ses transports : agité de mille pensées, il livreson ame à l'espoir, à la tristesse, à la crainte; et Zuléma le laisse en proie à ces sentimens divers.

FIN DU QUATRIÈME LIVRE.

# SOMMAIRE

# DU LIVRE CINQUIÈME.

IMPRESSION que fait sur Gonzalve le récit de Zuléma, Situation des deux amans, Les blessures de Gonzalve le retiennent. Le siége de Grenade se continue. Préparatifs de Ferdinand. Isabelle occupe l'armée par des jeux. Combat de taureaux. Fêtes espagnoles. Soins vigilans d'Almanzor. Songe et terreur de Moraïme. Almanzor part avec Alamar pour aller surprendre les Chrétiens pendant la nuit. Attaque et incendie du camp d'Isabelle. Exploits d'Alamar et d'Almanzor. Mort du prince de Portugal : désespoir de son épouse. Almanzor ne veut point rentrer dans Grenade : il fait camper les Maures sur le champ de victoire. Effroi des Espagnols. Discours religieux d'Isabelle : elle ranime ses troupes. Lara les établit dans des retranchemens.

# LIVRE CINQUIÈME.

 ${f J}_{ t e\, u\, { t N}\, { t B}\, { t S}}$  cœurs qui savez aimer, vous n'avez pas oublié ce jour où l'objet de votre tendresse vous fit palpiter pour la première fois. Il vous souvient que le doux plaisir, le délicieux sentiment dont vous étiez enivrés étoit troublé par la crainte qu'un heureux rival ne vous eût prévenus, que celle à qui vous vouliez plaire ne fût enchaînée par d'autres liens : elle étoit si belle, elle annoncoit tant de vertus, qu'il vous sembloit impossible qu'un seul mortel eût pu la voir et ne pas brûler pour elle. Avant d'oser lui déclarer ce que votre trouble avoit déjà dit, vous vous efforciez, en tremblant, de pénétrer son secret; yous yous alarmiez d'une parole, vous interprétiez un regard; et, lorsqu'après mille détours, après cent questions éludées, vous parvîntes à vous assurer que son ame libre 2.

et paisible étoit encore à conquérir, que vous pouviez prétendre au bonheur, à la félicité suprême d'y faire naître le premier amour.... ah! jeune amant, rappelle-toi ce que tu sentis, et donne tous les jours qui te restent pour jouir encore d'un semblable instant.

L'heureux Gonzalve en jouissoit. Depuis que la princesse maure a parlé de son aversion pour le féroce Alamar, depuis qu'en racontant sa vie elle a fait entendre au héros qu'elle n'a point connu l'amour, Gonzalve osoit ouvrir son ame à l'espoir; Gonzalve, sans cesse occupé de ce récit, l'avoit toujours présent à sa pensée : dans le silence des nuits, il voyoit, il écoutoit Zuléma. La seule idée de cet Africain osant aspirerà lui plaire, venoit allumer sa fureur : il brûloit d'être devant Grenade, de voir, de joindre ce fameux guerrier, de le vaincre, de le punir de son audace criminelle. Son cœur étonné connoissoit la

haine; et sa colère contre Alamar lui faisoit presque souhaiter de quitter bientôt l'objet de ses vœux.

D'autres pensées plus douces, mais non moins tendres, occupoient la jeune princesse. Sûre de l'amour de cet étranger, sans s'être permis de le desirer; décidée à lui consacrer sa vie sans s'être avoué qu'elle l'aimoit, elle formoit le dessein de retourner avec lui près de son père : il lui sembloit que, sous sa garde, elle n'avoit plus rien à redouter. Mulei, Almanzor, Boabdil, Alamar luimême, tout le peuple maure, devoient respecter ou craindre ce héros; sa valeur, qu'elle connoissoit, pouvoit délivrer Grenade; et la fille de Mulei-Hassem étoit la seule récompense digne d'être offerte à tant de vertus.

Telles étoient les chimères dont se repaissoit Zuléma. Mais les blessures de Gonzalve doivent le retenir long-tems : la princesse dépêche en secret un esclave

à Mulei-Hassem, pour l'instruire des lieux qu'elle habite. En attêndant le retour de cet envoyé fidèle, elle se croit obligée d'employer tous ses momens à s'occuper de son libérateur : toujours près de lui, sans cesse attentive aux progrès de sa guérison, elle le veille, le garde, et charme par son entretien une solitude chère à tous deux.

Tandis que le tems nécessaire pour rendre à Gonzalve ses forces s'écoule dans des soins si dgux, l'armée espagnole devant Grenade se plaint de l'absence de son héros: humiliée par les exploits d'Alamar, elle brûle de se venger. Les jeunes chefs, Gusman, Cortez, le prince de Portugal, les soldats, les capitaines, demandent à grands cris l'assaut. Ferdinand s'oppose à leurs vœux; Ferdinand n'est pas prêtencore. Grenade environnée de mille tours, trop vaste pour être bloquée, communique par l'orient aux Alpuxares, et trouve dans ces

montagnes des vivres et des soldats. Carthame (1), du côté du midi, bâtie sur des rocs inaccessibles, gardée par les Abencerrages, inquiète les Espagnols. Un peuple immense et belliqueux, des alliés nombreux et vaillans, défendent la ville assiégée; et le fougueux courage d'Alamar, la tranquille valeur d'Almanzor, préparent une résistance dont le tems seul peut triompher.

Le roi d'Aragon, formé par son père dans ses longues guerres contre les Français, envoie des détachemens dans les Alpuxares, surprendre, enlever les convois; il s'empare du courant des fleuves; il veut que la famine combatte pour lui. Sa prévoyance va plus loin: instruit déjà dans cet art affreux qui met le tonnerre dans la main des hommes, qui rend

<sup>(1)</sup> Cette ville de Carthame n'est point celle située au midi d'Antequerre, près de Malaga; c'est une autre Carthame plus voisine de Grenade, et peu éloignée de Loxa.

désormais inutiles l'adresse et la force guerrières, Ferdinand creuse d'étroits souterrains, qu'il conduit sous les niurs de Grenade; là, le salpêtre, le soufre, doivent s'enflammer tout-à-coup, éclater avec fracas, faire voler les tours dans les airs, et livrer aux assaillans une entrée large et facile. Tous les apprêts, toutes les machines qu'inventa le démon de la guerre, sont employés par Ferdinand: mais, pour assurer leur succès, il est forcé d'en suspendre l'usage. Aguilar loue sa prudence, le vieux Tellez approuve ses lenteurs, et l'intrépide Lara semble dire par son silence, qu'on ne peut vaincre sans son ami.

Pendant cette longue inaction, capable de décourager l'armée, Isabelle, par des jeux guerriers, cherche à distraire l'ardente jeunesse que son époux sèvre des combats. Cette grande reine connoît dès long-tems combien la présence de l'objet qu'il aime augmente la valeur d'un Espagnol; elle sait que, chez sa nation, l'amour, le brûlant amour, est le plus fort aiguillon de la gloire : elle a voulu que sa cour la suivît. Les plus belles des Castillanes sont auprès d'elle dans son camp : Blanche de Médina Céli, Éléonor de la Cerda, Séraphine de Mendoze, Léocadie de Fernand Nugnès, une foule d'autres beautés, dont chacune est l'idole d'un héros, environnent sans cesse la reine, ets'effaceut mutuellement. Mais toutes sont éclipsées par la princesse de Portugal ; fille d'Isabelle (1), glorieuse de porter ce nom, elle en est digne par ses charmes, plus encore par ses vertus. Adorée de l'heureux Alphonse, qui vient de recevoir sa foi, la jeune et tendre princesse n'est occupée que de retenir la valeur imprudente de

<sup>(1)</sup> L'infante Isabelle, fille atnée de la reine Isabelle, avoit épousé Alphonse, fils du roi de Portugal. Elle devint veuve peu de tems après son mariage.

son époux. Jaloux de la renommée de ce fameux Almanzor, l'honneur, le soutien de Grenade, Alphonse témoigne hautement son desir de s'éprouver contre lui. Sa tremblante épouse n'ose l'en détourner; mais un noir pressentiment fait en secret couler ses larmes, et le seul nom d'Almanzor lui cause un mortel effroi.

Au milieu du camp est un vaste cirque environné de nombreux gradins : c'est là que l'auguste reine, habile dans cet art si doux de gagner les cœurs de son peuple en s'occupant de ses plaisirs, invite souvent ses guerriers au spectacle le plus chéri des Espagnols. Là, les jeunes chefs sans cuirasse, vêtus d'un simple habit de soie, armés seulement d'une lauce, viennént, sur de rapides coursiers, attaquer et vaincre des taureaux sauvages. Des soldats à pied, plus légers encore, les cheveux enveloppés dans des réseaux, tiennent d'une main un voile de pourpre, de l'autre des flèches

aiguës. Un alcade proclame la loi de ne secourir aucun combattant, de ne leur laisser d'autres armes que la lance pour immoler, le voile de pourpre pour se défendre. Les rois, entourés de leur cour, président à ces jeux sanglans; et l'armée entière, occupant les immenses amphithéâtres, témoigne, par des cris de joie, par des transports de plaisir et d'ivresse, quel est son amour effréné pour ces antiques combats.

Le signal se donne, la barrière s'ouvre: le taureau s'élance au milieu du cirque. Mais, au bruit de mille fanfares, aux cris, à la vue des spectateurs, il s'arrête inquiet et troublé: ses naseaux fument; ses regards brûlant errent sur les amphithéâtres; il semble également en proie à la surprise, à la fureur. Tout-à-coup il se précipite sur un cavalier, qui le blesse et fuit rapidement à l'autre bout. Le taureau s'irrite, le poursuit de près, frappe à coups redoublés la terre, et

fond sur le voile éclatant que lui présente un combattantà pied. L'adroit Espagnol, dans le même instant, évite à la fois sa rencontre, suspend à ses cornes le voile léger, et lui darde une flèche aiguë qui de nouveau fait couler son sang. Percé bientôt de toutes les lances, blessé de ces traits pénétrans dont le fer courbé reste dans la plaie, l'animal bondit dans l'arène, pousse d'horribles mugissemens, s'agite en parcourant le cirque, secoue les flèches nombreuses enfoncées dans son large cou, fait voler ensemble les cailloux broyés, les lambeaux de pourpre sanglans, les flots d'écume rougie, et tombe enfin épuisé d'efforts, de colère et de douleur.

Ce fut dans un de ces combats que le téméraire Cortez pensa terminer une vie destinée à de si grands exploits. Brûlant de se signaler aux yeux de la belle Mendoze, qui dès long-tems possède son cœur, Cortez, sur un andalous, blessoit et fuyoit un taureau furieux. Malgré le péril dont il est menacé, le jeune amant regarde toujours la beauté qui toujours l'occupe, lorsqu'il voit tomber dans l'arène la fleur d'oranger qui paroit son sein. Cortezse précipite à terre, court, se baisse; et le taureau vole; il va frapper l'imprudent Cortez.... Un cri de Séraphine l'avertit: Cortez, sans quitter la fleur, dirige d'un œil sûr sa lance à l'épaule de l'animal, qu'il jette expirant sur le sable.

Toute l'armée applaudit : Isabelle veut couronner Cortez. Cortez refuse la couronne en montrant la fleur précieuse qu'il a pensé payer de sa vie : il la couvre de mille baisers, il la presse contre son cœur, brise sa lance, et quitte le cirque.

Ainsi s'écoulent les jours. Dès que la nuit amène les étoiles, mille flambeaux allumés et réfléchis dans le cristal éclairent de toutes parts les superbes tentes de la reine. L'à, toutes les beautés de la

cour, éclatantes d'or et de pierreries, la tête nue, seulement parée de leurs. cheveux longs et flottans, laissent au milieu d'elles un vaste espace où les hautbois mêlés aux timbales appellent les jeunes héros. Ils y paroissent en habits de fête, couverts d'un riche et court manteau qu'une agrafe d'or relève avec grace; leur chapeau large et rabattu est surmonté de plumes rouges que rassemble un nœud de diamans; leur chevelure tombe par boucles sur leur fraise éblouissante; et le léger duvet d'ébène qu'il laissent croître audessus de leurs lèvres semble donner de nouveaux charmes à leur visage doux et guerrier.

Chacun d'eux présente la main à celle que son cœur préfère. Les instrumens donnent le signal; et dans une danse noble, mesurée, où la gravité n'ôte rien au plaisir, où la décence ajoute à la grace, les deux amans attirent tous les yeux enne regardant qu'eux seuls (1). Bientôt des airs plus rapides donnent l'essor à leur légèreté: ils se mêlent, se joignent, se quittent, reviennent précipitamment à la place qu'ils ont laissée, se fuient de nouveau pour s'atteindre encore, et savent peindre dans leurs mouvemens les transports, les tendres surprises, la douce langueur de l'amour (2).

Lorsque la sévère Isabelle a mis fin à ces jeux aimables, et que les jeunes beautés, retirées dans leurs asyles, donnent aux tendres souvenirs les heures destinées au sommeil, leur amant, qui veille comme elles, erre autour de la tente heureuse qui renferme l'objet de ses vœux. Cortez sur-tout, l'amoureux Cortez vient, toutes les nuits, attendre l'aurore à la porte de Séraphine. Un voile léger est le seul obstacle qui le sépare de son amante:

<sup>(1)</sup> La Sarabande.

<sup>(2)</sup> Les seguidillas.

mais cé voile est impénétrable; le respect en est le gardien. Enveloppé d'un large manteau, soutenu sur sa longue épée, Cortez fait doucement frémir les cordes plaintives d'une guitare, et chante sur un air lent ces paroles interrompues par ses soupirs:

Dźnost ta lumière, o lune trop brillante; Nuit, garde le secret de ma timide ardeur; Zéphyrs, portez ma voix jusques à mon amante, Mais qu'elle s'arrête à son cour. Et rous, qui, sloin de cette belle, Ignorez de l'amour les douloureux tourmans, Dormes, dormes, indiférens s:

PENDAT le jour, hélas ! réduit à me contraindre, Je tremble qu'un soupir ne trahisse mes feux : Je desire la nuit ; alors j'ose me plaindre, Et je me crois moins malheureux. Vaine erreur! loin de sa présence Le monde est un désert ; seul j'y parle d'amour : Reviens, reviens, flambeau du jour ;

J'aime mieux la revoir, et garder le silence.

Vous seriez mes rivaux, si je vous parlois d'elle.

Au milieu d'une de ces nuits où le

repos du camp n'étoit troublé que par les plaintes des amans, Almanzor, fatigué des travaux, des inquiétudes qui l'occupent sans cesse, goûtoit auprès de Moraïme les douceurs d'un tranquille sommeil. Ce héros, dont l'ame intrépide ne connoît d'autres passions que la gloire et son épouse, après avoir donné tout le jour à visiter les remparts, à fortifier les postes, à redoubler par son exemple le courage des soldats, revenoit chaque soir avec l'ombre trouver la solitaire Moraîme, la rassurer contre des périls qu'elle ne craignoit pas pour elle, et chercher dans ses embrassemens cette récompense si pure que le chaste amour donne à la vertu.

Tandis qu'au fond de leur palais tous deux, en se tenant la main, reposent sur un lit de pourpre, Moraïme jette un cri terrible, et s'éveille baignée de pleurs : troublée, respirant à peine, elle se précipite, en poussant des sanglots, dans

les bras d'Almanzor surpris; elle le presse contre son cœur; elle l'inonde de ses larmes.

Chère épouse, lui dit le héros, d'où vient cette terreur soudaine? Qui peut te causer tant d'effroi? Je suis ici, ma tende Moraïme; c'est contre mon sein que ton sein palpite; c'est ton Almanzor qui te parle, qui te rassure, qui te défend.

Ah! mon bien aimé, répond-elle, quel horrible songe vient de ni elfrayer! J'ai vu... Mes sens m'abandonnent, ma voix expirante ne peut achever.... J'errois dans cette vaste plaine qui nous sépare de nos ennemis; les deux armées étoient en présence; nos Maures bordoient les remparts... Je t'ai vu brillant de lumière, resplendissant des feux de l'acier, t'avancer seul, défier Gonzalve et combattre ce Castillan. Je t'ai vu vainqueur, mais couvert d'un crèpe qui t'enveloppoit de ses noirs replis. Nul mortel n'osoit t'approcher. Je cours, je

vole

vole à ta rencontre, je veux te serrer dans mes foibles bras... le crêpe s'étend sur ma tête; nous tombons tous deux dans un lac de sang.

O mon époux, ô mon ami, je connois trop bien ta grande ame pour chercher à l'intimider : mais je te demande, mais je te supplie de te souvenir que dans l'univers Moraime n'a que toi seul. Ma famille est presque détruite; mon père et mes frères sont tombés sous les coups de Boabdil : ma mère est morte de douleur; ce qui reste des Abencerrages est exilé de Grenade : j'ai tout supporté, j'ai vécu; le ciel me laissoit Almanzor. C'est sur toi que j'ai réuni toutes les affections que j'avois perdues; c'est toi que mon cœur a fait hériter de tous les sentimens qu'il connut jamais. Voudrois-tu me ravir, hélas! le seul bien que le sort m'ait laissé? Voudrois - tu, plus barbare que lui, condamner ta Moraïme.....? Elle en mourroit à l'ins-

tant même; elle expireroit d'un supplice affreux. Prends pitié de moi, trop vaillant héros: promets de rester derrière nos murailles, de te borner à défendre ces tours qui n'ont d'appui que ton bras; jure de ne jamais quitter ton épouse, ta Moraïme, pour aller prodiguer tes jours dans cette plaine fatale, à la défense d'un roi perfide qui déteste tes nobles vertus, qui telivrera peut-être aux bourreaux quand tu auras sauvé son empire.

Moraïme, répond Almanzor en rézipandant quelques larmes, tu m'es plus chère que la vie; mais mon devoir m'est plus cher que toi. Je sais quel est Boabdil, et tu n'ignores pas toi-même que j'ai toujours un moyen terrible de me soustraire à ses fureurs. Ce n'est pas pour ce monstre que je combats; c'est pour ma religion, c'est pour ma patrie, c'est pour laisser sur ma tombe un nom qui soit à ma veuve un héritage de respect. O ma digne et fidelle épouse, ne

tente pas d'affoiblir ma vertu : c'est toi qui la fis naître dans mon ame; c'est toi qui la nourris de tes saints exemples, qui l'embellis de tes purs attraits. Pour pouvoir cesser de l'aimer, il faudroit ne plus te chérir. Mais rassure-toi, Moraïme: je ne médite point de quitter nos remparts; l'intérêt du Maure me le défend. Je reste avec toi, mon amie, avec celle dont un seul regard, un seul mot, un tendre sourire, me récompensent de tous mes travaux. Essuie tes pleurs; le dieu des combats va peut-être finir nos misères; peut-être mes heureux efforts dans peu nous obtiendront la paix. Eh! quelle gloire, quel bonheur si ce peuple, sauvé par mes soins, disoit en te voyant passer : Voilà l'épouse, voilà l'amante de notre libérateur!

En prononçant ces mots, il l'embrasse, la rassure, lui promet encore de ne point sortir des murailles. Moraïme se fait répéter ces consolantes paroles : elle croit,

elle a toujours cru tout ce que lui dit Almanzor. Mais son effroi ne peut se calmer, mais ses larmes ne tarissent point, quand tout-à-coup le son des trompettes retentit près de leur palais. Almanzor étonné se lève; il écoute: le bruit des armes se mêle à celui des coursiers. Le héros s'élance à son glaive, couvre sa tête d'un large turban, revêt à la hâte sa forte cuirasse, et, sans vouloir entendre Moraïme, il court s'informer lui-même de la cause de ce mouvement.

A peine arrivé sur la place, il voit, au milieu des flambeaux, à la tête des noirs Africains, Alamar, le fier Alamar, monté sur un coursier de Suze, couvert d'une peau de serpent dont les écailles impénétrables le garantissent presque tout entier, dont la tête sanglante et hideuse se replie autour de son turban vert.

Prince de Grenade, lui dit le barbare,

## LIVRE V.

tu dors, et moi je vais combattre; tu reposes près de ton épouse, et moi je vais porter le feu dans les tentes de Ferdinand: j'en ai l'ordre de Boabdil. Je cours; avec mes seuls guerriers, attaquer ces fiers Espagnols qui, nous croyant trop lâches pour les surprendre, attendent, au milieu des fêtes, que la famine nous rende captifs. Je vais troubler ces fêtes superbes; je vais inonder de sang ces pavillons, séjour des plaisirs. Almanzor ose-t-il me suivre?

Il dit. Le héros le regarde avec un sourire amer: Sois tranquille, lui répond-il, Almanzor te devancera.

Son ordre appelle aussitôt les Zégris et les Alabez. Il demande un de ses coursiers, s'arme de sa pesante masse, s'élance à côté d'Alamar, semblable au dieu des batailles, fait défiler en silence les trois escadrons réunis, et sort par la porte d'Elvire.

Ils marchent, ils sont dans la plaine.

Avant d'arriver aux premières gardes, Almanzor convient, avec Alamar, de l'ordre qui doit s'observer : les Zégris, sous leur chef Maaz, se porteront au centre du camp, où les guerriers de Castille gardent leur reine Isabelle; la gauche, défendue par le vieux Tellez et par les chevaliers de Calatrave, sera surprise par les Africains commandés par Alamar; Almanzor et ses fidèles Alabez feront leur attaque à la droite, où s'est placé le roi Ferdinand au milieu des Aragonois.

On obéit, on se sépare: on avance d'un paségal, rapide, mais sans tumulte. Les ténèbres favorisent les Maures: la sécurité de leursennemis semble assurer leur succès. Les premières gardes sont immolées; les secondes ont le même sort. On arrive aux retranchemens, et les coursiers d'Afrique les ont franchis. Alors la troupe d'Alamar jette des crisépouvantables; celle d'Almanzor lui ré-

pond; les Zegris au centre, répètent ces clameurs. Au même instant, et des trois côtés, le camp est inondé de Maures. Semblables aux lions gétules qui rencontrent dans le désert un troupeau de chevreuils timides, ils se jettent sur les Espagnols, attaquent, poursuivent, égorgent ceux qui fuient, ceux qui résistent, entassent les corps expirans, et craignent que leurs bras lassés ne puissent servir leur fureur.

Alamar, ivre de sang, seul, et déjà loin des siens, dans le tumulte, dans les ténèbres, parcourt le quartier de l'ellez, brisant, immolant au hasard tout ce qui vient s'offrir à sa rage. Le vieux Tellez, au premier bruit, a fait sonner la trompette : le glaive à la main, sans bouclier, sans casque, précédé de quelques flambeaux, il court, il appelle ses chevaiers. Alamar l'entend, vole à lui, renverse ceux qui l'environnent, saisti le vieillard par ses cheveux blancs qu'ont

épargnés plus de cent combats, frappe, et d'un coup de cimeterre enlève cette tête vénérable, respectée depuis si long-tems. Sans s'arrêter, l'Africain s'élance vers l'escadron de Calatrave, qui se rassemble, se forme en désordre pour se rendre à la voix de Tellez. Alamar arrive comme la foudre : Voici votre chef, crie-t-il; je vous le rends sans rançon. Il leur jette alors la tête sanglante, se précipite dans cet escadron, le met en fuite, et couvre la terre de morts.

Pendant ce tems, le brave Almanzor répand la terreur au quartier du roi. Les Aragonois, surpris, accablés, périssent ou se dispersent. Leurs chefs Aranda, Montalvan, veulent en vain rallier les fuyards: ils tombent sous les Alabez, qui, fermes, serrés dans leurs rangs, semblables à la mer en courroux lorsqu'elle envahit ses rivages, s'avancent, détruisent, renversent tout ce qui tente de les arrêter. Almanzor dirige leur

course sans trouble comme sans fureur: il dédaigne de frapper des vaincus; il s'occupe du fruit de la victoire plus que du carnage qui doit l'acheter. Déjà ses ordres sont donnés; déjà les flambeaux s'allument. Les tentes sont embrasées, des torrens de fumée épaisse s'élèvent à gros bouillons, et vomissent une longue flamme qui s'accroît en ondoyant. Alamar et ses Africains l'aperçoivent à l'aile gauche: aussitôt les feux se répandent dans le quartier de Tellez. Les pavillons tombent, l'incendie éclate; et les deux flammes, s'élevant ensemble, menacent de se joindre dans peu de momens.

Ferdinand, à demi nu, armé seulement d'une épée, avoit, à la première alarme, précipité ses pas vers Isabelle. Là s'étoient rassemblés autour de la reine le prince de Portugal, Lara, Cortez, Aguilar, tous les héros de la Castille. Là, les redoutables Zégris avoient trois

fois été repoussés; et leur chef Maaz, poursuivi par Lara, cédoit en frémissant la victoire. L'auguste Isabelle, craignant pour le roi, couroit elle-même à son secours, lorsque ce monarque, tremblant pour elle, arrive auprès de son épouse. Rassuré par sa présence, Ferdinand veut achever de s'armer pour aller combattre Almanzor.

Mais, à ce nom, au bruit de ses exploits, à la vue du vaste incendie qui déjàrépand une horrible clarté, le prince de Portugal Alphonse, l'impétueux Alphonse, s'élance comme un jeune faon qui va chercher la flèche mortelle. Guidé par les cris de terreur, il vole à travers les flammes, arrive, joint Almanzor, et lui porte un coup de sa lance; elle se brise sur la cuirasse du Grenadin.

Almanzor ébranlé s'arrête, tourne vers le Portugais des yeux brûlans de courroux. Il va le frapper de sa masse; il le voit à pied, suivi de peu des siens: alors sa générosité l'emporte sur sa colère; Almanzor quitte son coursier, tire son sabre, et s'avance vers Alphonse, qui l'attend le sabre à la main.

Ils s'approchent, ils s'attaquent: leurs glaives croisés font jaillir du feu; leurs armes résistent aux coups redoublés. Almanzor reçoit dans le bras une blessure profonde qui vient encore déchirer son flanc. Alphonse jette un cri de joie: mais, également fort des deux mains, Almanzor saisit de la gauche son redutable cimeterre, et, pressant de plus près son ennemi surpris, d'un revers il fend la poitrine de l'intrépide Portugais. Alphonse tombe, et mord la terre: il fait d'inutiles efforts pour menacer son vainqueur; il perd à l'instant et la voix et la vie.

O malheureuse Isabelle, éponse, amante infortunée du héros qui vient d'expirer, on t'apprenoit dans ce moment que le téméraire Alphonse étoit

aux mains avec Almanzor. Malgré les cris de la reine, malgré les prières de Ferdinand, la jeune Isabelle, pâle, échevelée, court, vole à travers les flammes, appelant Alphonse, Alphonse... Elle arrive, et voit son époux dépouillé déjà de son casque, tournant ses yenx à demi fermés vers Almanzor, qui s'éloignoit.

Cher Alphonse, s'écrie-t-elle en se précipitantsur son corps, cher Alphonse, attends ton épouse; sa douleur va la joindre à toi. Le voilà donc ce doux hyménée qui devoit nous assurer une si longue suite de beaux jours! les voilà ces fortunés liens qui nous unissoient à jamais! Alphonse, mon cher Alphonse, l'amour d'Isabelle ne t'a pas suffi: hélas! je ne méritois pas de vivre longtems ton épouse; le sort barbare ne l'a pas voulu; du moins il ne pourra nous séparer.

A ces mots elle se releve, le désespoir dans les yeux, saisit le glaive d'Alphonse, et va le plonger dans son sein, lorsque la reine avec Ferdinand parviennent enfin à s'emparer d'elle. On veut l'arracher de ce lieu funeste; elle échappe à tous les efforts, méconnoît la voix de sa mère, repousse ses caresses tendres, retourne se jeter sur le corps d'Alphonse, et s'y enchaîne de ses foibles bras.

Almanzor, qui la voit de leinà la lueur des flammes dévorantes, ne peut retenir ses pleurs : Malheureux! dit-il, qu'ai-je fait! C'est une veuve désolée dont mon bras immola l'époux; c'est une amante au désespoir dont j'ai causé l'éternel malheur! Ah! Moraïme... Moraïme... peut-être bientôt... Ses larmes redoublent : mais, éloignant ces tristes pensées, et prononçant le nom de sa patrie, il poursuit sa course rapide, prolonge, augmente l'incendie, et rejoint enfin Alamar, qui, rouge de sang, lassé de

126 GONZALVE DE CORDOUE. carnage, venoit au devant de lui sur des monceaux de cadavres.

Les deux héros se félicitent, concertent ensemble de nouveaux desseins. Ils voient, à la clarté des feux, un bataillon hérissé de dards, formé loin des ruines du camp. Ce bataillon, composé des vieilles bandes castillanes, trois fois vainqueur des Zégris que Maaz rallioit au loin, présente une forêt de lances inaccessible des quatre côtés. Au milieu, la reine Isabelle, assise sur un bouclier, soutenue par Ferdinand, tient dans ses bras sa fille mourante, la serre contre son sein, la couvre de baisers, de larmes, et cherche à rappeler dumoins à cette veuve inconsolable, qu'il lui reste encore une mère.

Autour d'elle sont Aguilar, Cortez, Gusman et Lara, les chefs, les héros de l'armée, attendris de ce spectacle, indignés contre la fortune, versant à la fois des pleurs de colère et de compassion. Ils brûlent d'attaquer le Maure; ils ne peuvent quitter cette enceinte, dernier efuge de leurs rois, dernier asyle de leurs drapeaux: ils frémissent de honte, de rage, se précipitent au-delà des rangs pour aller chercher Almanzor, et, rappelés par le monarque, reviennent à regret à sa voix.

Ainsi l'animal courageux né dans les rocs des Pyrénées pour la défense des troupeaux, attaché par de fortes chaînes à la porte d'une bergerie, et qui voit de loin des loups ravissans, gronde, se hérisse, menace, remplit l'air de hurlemens affreux, mord sa chaîne qu'il a tendue de toutson poids, de tout son effort, et fait retentir le bruit de ses dents qu'il aiguise sur elles-mêmes.

Calme au sein de la victoire, comptant pour rien ses succès tant que Grenade n'est pas délivrée, Almanzor propose de

se réunir pour porter les derniers coups à cette redoutable phalange, et terminer la guerre en la détruisant. Mais les forces du grand Almanzor ne peuvent servir son courage : le sang qui coule en abondance de sa douloureuse blessure: ses souffrances, qu'il dissimule, et qu'a redoublées un instant de repos, ne permettent pas à ce vaillant prince de revoler aux combats. Les Alabez, dont il est adoré, tremblant pour ses jours précieux, refusent à haute voix de le suivre. Les Africains, Alamar lui-même, satisfaits des exploits de la nuit, demandent à retourner à Grenade, Le héros pensif les écoute : il médite un nouveau projet qui lui conservera son avantage, qui doit redoubler la consternation de ses ennemis vaincus. Il sait combien à la guerre il est important d'inspirer l'effroi, combien souvent un pompeux appareil en impose plus que la victoire même: il appelle le fier Alamar, rassemble autour de lui ses capitaines; et prenant sur eux ce noble ascendant que leur conscience donne aux grands hommes:

Eh bien! leur dit il, je céde; Almanzor consent au repos: mais vous ne consentirez pas à perdre le fruit de tant de succès, à regagner en fugitifs des remparts menacés encore. Amis, jurons de n'y rentrer qu'après avoir chassé, qu'après avoir exterminé ce qui reste de nos ennemis. Dressons nos tentes à cette place : que l'armée entière s'y rende. Opposons le camp des vainqueurs au camp que nous avons détruit; et que l'Espagnol, assiégé par nous, éprouve à son tour les fléaux que trop long-tems il nous fit souffiir.

Il dit. Ses guerriers applaudissent; Alamar approuve un si grand dessein. Ce prince part aussitôt pour aller cher-

2.

130 GONZALVE DE CORDOUE. cher le roi Boabdil, pour amener avec ce monarque les troupes, les secours nécessaires. Il vole, arrive à l'Alhambra, répand l'heureuse nouvelle; et le peuple, les citoyens, font éclater leur bruyante joie. Les portes de la ville s'ouvrent; Boabdil, suivi d'Alamar, sort à la tête de ses bataillons. La campagne est couverte de Maures, de coursiers traînant dans des chars des armes, des toiles, des vivres. L'armée environne Almanzor, l'appelle son dieu tutélaire, son héros, son libérateur. Le roi lui-même confirme ces noms. Dans l'espace déjà circonscrit mille et mille tentes se dressent. Un magnifique pavillon s'élève au centre pour Boabdil; Almanzor et les Alabez se retirent à l'aile droite; Alamar avec ses guerriers va se placer à la gauche. L'armée est établie en peu d'heures. Des soldats frais et nombreux occupent les

postes avancés; et six mille lances ran-

gées devant le camp présentent les têtes sanglantes que les féroces Africains ont rapportées du combat.

Cependant les rayons du jour vieunent découvrir ce spectacle, et présenter aux Castillans l'horrible image de tant de malheurs. Toutes leurs tentes sont consumées; les machines, les magasins, fument sous des monceaux de cendre; des milliers de cadavres épars nagent dans des ruisseaux de sang. Ici sont des infortunés palpitant encore sous des ruines; là des guerriers sans vêtemens ont reçu la mort endormis. Chaque soldat cherche des yeux le frère, l'ami qui lui manque: sa pieuse douleur est trompée à l'aspect des troncs mutilés. Il voit de loin sur un fer brillant la tête de celui qu'il pleure; il la voit, détourne la vue en frissonnant d'horreur et d'effroi.

Ferdinand, Lara, tous les chefs, se regardent, n'osent rien résoudre : l'au-

guste Isabelle en pâlit. Les Castillans intimidés gardent un effrayant silence : laterrèur est sur leurs visages; le désordre se met dans leurs rangs; ils tremblent, ils sont prêts à fuir. Mais Isabelle a su le prévoir : Isabelle, qui connoît les mœurs, le caractère de ses Espagnols, appelle aussitôt la religion au secours de leur courage éteint. Accompagnée de deux saints pontifes, précédée de la grande croix, étendard sacré de l'armée, elle va parcourir les rangs:

Amis, dit-elle avec l'accent de la ferveur, de l'espérance, adorons la main qui nous frappe; cette main nous relevera. Le Dieu des armées est avecnous; pourroit-il laisser la victoire à des ennemis qui l'outragent? Il veut éprouver ses soldats; il veut vous faire mériter la récompense qu'il vous destine. Ceux que yous pleurez en sont possesseurs: oui, ceux que moissonna le fer dans cette nuit désastreuse vous contemplent en ce moment du haut du ciel qu'ils habitent, et vous montrent la palme immortelle que les anges ont mise en leurs mains. Ah! cessez, cessez, chrétiens, de donner des pleurs à leur cendre : ils n'ont pas besoin de vos larmes, et nous avons besoin de leur secours. Invoquons-les; tournons nos regards avec respect, avec confiance, vers ces sanglantes dépouilles que vous semblez n'envisager qu'avec effroi. Ce sont les restes des martyrs; ce sont des reliques sacrées à qui nous devrons nos succès. Elles assurent la perte infaillible de ces barbares musulmans; elles attirent sur ces impies la colère de l'Éternel, qui ne laisse jamais sans vengeance les outrages faits à ses saints.

Les religieux Espagnols lui répondent par des sanglots : ils jurent de mourir pour leur Dieu aux pieds de leur reine

adorée; ils invoquent le Tout-Puissant, bénissent le nom d'Isabelle, et, remplis d'un nouveau courage, veulent marcher contre l'ennemi.

Ferdinand retient cette ardeur; mais il sait en profiter. La moitié des troupes reste sous les armes, tandis que l'autre est occupée à recueillir les blessés, à donner la sépulture aux morts. La reine leur prodigue les honneurs funèbres. Lara trace pendant ce tems, au-delà du camp détruit, une vaste et large enceinte qu'il environne d'un fossé profond. Le jour se passe dans ces tristes soins. L'armée, épuisée de lassitude, ne quitte les armes que pour le travail : mais l'inébranlable constance, la soumission, la frugalité des Castillans, leur font tout supporter sans murmure. Ils se retirent avec la nuit au milieu des retranchemens : une garde choisie veille à l'entrée. Les soldats, couchés pêle-

# LIVRE V. 13

mêle, la tête appuyée sur leurs boucliers, dorment sans quitter leurs lances, prêts à combattre au moindre signal. Les chefs reposent auprès d'eux; mais les rois, plus à plaindre que leurs sujets infortunés, n'osent se livrer au sommeil.

PIN DU CINQUIÈME LIVRE.

## SOMMAIRE

## DU LIVRE SIXIÈME.

Priră d'Isabelle. Elle assemble esc chefs. Discours et projet de la reine. Elle exécute son grand dessein. Travaux des Epagnols. Convalesceace de Gonzalve. Sea amours avec Zuléma. Arrivée de Mulei-Hassem et de trois Abencerrages. Nouvelle que l'un d'eux apporte. Zuléma est promise au vainqueur de Gonzalve. Entretien de la princesse est alu béros ; ils se révelent tous leurs secrets. Zuléma donne des armes à Gonzalve. Il part avec les Abencerrages. Il se découvre. Combat du héros contre les trois Maures. Il est vainqueur, et va répidance l'armée.

### LIVRE SIXIÈME.

Religion, quel est ton empire! Que de vertus te doivent les humains! Oh! qu'il est heureux le mortel qui, pénétré de tes vérités sublimes, trouve sans cesse dans ton sein un asyle contre le vice, un refuge contre le malheur! Tant que l'inconstante fortune sourit à ses innocens desirs, tant qu'il coule des jours sans nuage, tu sais les embellir encore; tu viens ajouter un nouveau plaisir au bien qu'il fait à ses semblables; tu donnes un charme de plus aux délices d'une bonne action. Ta sévérité même est un bienfait : tu ne retranches du bonheur que ce qui pourroit le corrompre, tu ne défends de chérir que ce qu'on rougiroit d'aimer. Si le sort au contraire accable une ame soumise à tes loix saintes, c'est alors sur-tout, c'est alors qu'elle trouve en toi son plus ferme appui. Sans prescrire l'insensibilité que la nature heureusement rend

impossible, tu nous apprends à supporter les maux dont tu permets qu'on s'afflige; tu descends dans les cœurs déchirés pour calmer leurs douleurs cuisantes, pour leur présenter un dernier espoir; et tu n'éteins pas ce pur sentiment qui les fait souffrir et qui les fait vivre.

La noble et picuse Isabelle ne trouve que dans sa religion la force de soutenir ses peines. Accablée à la fois de la perte d'un gendre, du désespoir de sa fille et du malheur de ses armes, elle se réfugie dans le sein de son Dieu: ce Dieu lui commande de penser à son peuple. Cette mère infortunée confiela veuve d'Alphonse à Séraphine, à Léocadie, et les fait conduire à Jaën. Le corps du prince malheureux est remis aux Portugais de sa suite, qui partent à l'instant même pour le porter à Belem (1). Libre de ces soins, commandant à ses

Superbe monastère sur le bord du Tage,
 sont les sépultures des rois de Portugal.

larmes, Isabelle rassemble autour d'elle son époux, ses principaux chess, et leur adresse ce discours:

Compagnons, jadis de ma gloire, aujourd'hui de mon malheur, vous à qui j'ai du tant de triomphes, et que la fortune n'a trahis qu'une fois, vous voyez les tristes effets de l'attaque imprévue' des infidéles. Des milliers d'Espagnols sont tombés sous leurs coups; nous n'avons plus de magasins, de retraites, plus de machines: l'ennemi, fier de ses succès, repose sous de superbes tentes élevées devant ces murailles; et nous veillous, le glaive à la main, sur la cendre sanglante d'un camp détruit.

Il faut choisir, braves Castillans, ou d'une paix déshonorante qui couvre d'opprobre le nom chrétien, ou d'une héroïque constance qui nous en rende à jamais l'honneur. Eh! dans quel tems, juste ciel! songerions-nous à cette paix honteuse ? quand des trésors dès long-teus

# 140 GONZALVE DE CORDOUE. amassés m'épargnent la douleur des subsides, quand mon hymen avec Ferdinand double mes forces et mes soldats. Les Maures touchent à leur ruine; la discorde est dans leurs foyers. Un roi cruel et pu-.sillanime chancèle sur le trône qu'il usurpa; les Abencerrages ont abandonné ce tyran perfide et féroce. La France est mon alliée; le Portugal.... hélas! nous avoit confié son espoir; l'Afrique tremble à mon nom; mes flottes couvrent ses mers; enfin Gonzalve est près d'arriver. Quelle époque plus favorable nous offrira jamais l'avenir pour rendre libre l'Espagne, pour la venger de huit siècles d'affronts? Amis, je chéris plus que vous les douceurs d'une paix heureuse; je sais que le premier des biens est ce repos de la nation, si nécessaire aux travaux d'un bon roi : je veux l'assurer à mes descendans. Ils auront plus que moi, je l'espère, les talens, les nobles vertus qui font

fleurir les états; ils n'auront pas, comme

moi, j'en suis sûre, les dignes héros qui m'écoutent, et qui savent les conquérir.

Je ne m'aveugle point sur nos pertes : je vois toute l'étendue des malheurs que nous éprouvons. Mais naguère les musulmans étoient plus à plaindre encore. Leur désespoir les a sauvés. La vue de leurs pavillons a pensé décourager notre armée ; amis, qu'une grande entreprise les décourageà leur tour. Ils n'ont dressé qu'un foible camp; je veux bâtir une ville. Je veux que de nouveaux remparts bravent les remparts de Grenade, et qu'une vastecité tout-à-coup élevée à leurs yeux, leur annonce que désormais cette terre est notre patrie (1).

Elle dit. Les chefs étonnés demeurent dans le silence; Ferdinand lui-même surpris, n'oseapplaudir à ce hardi projet. Isabelle, avec l'éloquence du courage et de la raison, explique, développe ses

<sup>(1)</sup> Voyez le précis historique, 4e. époque.

grands desseins. Les carrières inépuisables, les immenses forêts dont Grenade est entourée, les fleuves qui serpentent dans la plaine, doivent fournir abondamment de quoi bâtir une cité. Cent mille bras occupés des travaux, sous la garde de vingt milie guerriers, auront hientôt environné de tours l'enceinte destinée à la ville. Derrière ces tours menacantes, les Espagnols pourront à loisir achever les demeures des citoyens. Maîtres des chemins de l'Andalousie, ils s'empareront avec facilité de Grenade déjà captive; et les Maures, après leur défaite, voisins d'une place forte peuplée de soldats vétérans, perdront à jamais l'espérance de secouer le joug des vainqueurs.

Ferdinand, Lara, tous les chefs, se rendent à ces puissans motifs. Tous, en admirant Isabelle, veulent que la nouvelle cité porte le nom de l'auguste reine. Cet hommage me seroit cher, répondelleavec modestie; mais il n'est pas assez mérité: c'est pour la foi que nous combattons; c'est pour accroître son empire que vont s'élever ces remparts: ils s'appelleront la Foi sainte; ce nom garantit leur durée.

Dès le lendemain on est occupé de remplir les vœux d'Isabelle. Elle-même choisit le terrain où, sous ses yeux, on trace les murs. De nombreux coursiers volent en Castille, à Valence, en Andalousie : ils doivent envoyer des vivres, des ouvriers et des soldats. Le roi d'Aragon, par-tout retranché, ne redoute plus de mouvelle attaque. L'armée se prépare aux travaux; et Lara jouit en secret de voir qu'une longue entreprise donnera le tems à Gonzalve d'arriver pour être vainqueur.

Ce héros commençoitalors à reprendre la vie et les forces. Son visage avoit retrouvé les graces de la jeunesse; et la pâleur qui lui restoit devenoit un charme de plus pour celle qui n'en ignoroit pas

la cause. Zuléma, toujours avec lui, osoit souvent l'interroger sur sa naissance, sur sa patrie, sur les exploits qu'il avoit faits sans doute: le héros setaisoit en baissant les yeux. La princesse craignoit d'insister: mais ce silence et le peu de lumières que lui donnoit le captif Pédro, venoient mêler de quelque crainte le bonheur dont elle se flattoit.

Plusieurs jours s'étoient écoulés. Chaque matin l'aimable Zuléma conduisoit Gonzalve à l'ombrage des myrtes et des orangers. Elle prêtoit son bras au héros dans sa marche encore chancelante; elle l'engageoit à s'asseoir au bord d'un limpide ruisseau qui traversoit la forêt : elle s'asseyoit près de lui. Là, tous les deux, enchantés du bonheur de se voir ensemble, prolongeoient ces doux entretiens, si chers, si précieux aux amans, où rien de ce qui se dit n'est perdu pour l'un ou pour l'autre; où, lorsqu'on s'interrompt soi-même, on n'en est pas moins entendu;

où l'on affecte de parler de tous les objets indifférens, sans cesser pourtant de parler du seul objet qui intéresse. La beauté du site, le calme de l'air, le parfum des fleurs tombant en festons sur leurs têtes, le murmure de l'onde rapide qui roule à leurs pieds sur un sable d'or, le bourdonnement des abeilles voltigeant sur les iris dont le rivage est semé, tout ajoutoit de nouveaux charmes à la douce langueur qui les enivroit. Souvent des discours commencés étoient tout-à-coup suivis d'un silence. Souvent leurs yeux, baissés vers la terre, serencontroient en se relevant, et se détournoient aussitôt. Quelquefois une larme, un soupir, échappés à Zuléma, fesoient hasarder à Gonzalve une question qui restoit sans réponse; et Gonzalve n'osoit s'en plaindre que par un nouveau soupir. Toujours Zuléma portoit son téorbe; et, lorsqu'elle craignoit de trop entendre ce dont elle étoit assez sûre, elle proposoit au héros

146 GONZALVE DE CORDOUE. de lui chanter cette antique romance si connue chez les Grenadins:

# LE ROCHER DES DEUX AMANS.

### ROMANCE.

Le beau Ferdinand, prisonnier d'un roi maure, Osoit aimer la fille du vainqueur; La belle Elzire est celle qu'il adore; Elzire sent pour lui la même ardeur; Filles de roi n'ont-elles pas un cœur?

Tous deux long-tems ont gardé le sileace; Mais en amour un regard est compris. Ceux de Fernand promettoient la constance, Et ceux d'Elzire en promettoient le prix: Sans se rien dire, ils s'étoient tout appris.

Un jour, hélas! ce couple trop sensible S'étoit rendu sur d'arides coteaux; Sous un rocher, près d'un abyme horrible Où deux torreus précipitent leurs eaux: Pour des amans tous les déserts sont beaux.

Lts a'y juroient une amour éternelle, Quand le roi maure, en secret informé, Accourt suivi d'une troupe cruelle; Par ses soldats tout chemin est fermé: Point de pardon, ce roi n'a point aimé. Vens le sommet de la roche effrayante Les deux amans ont déjà pris l'essor; Le roi les suit: Elzire palpitante Vole au torrent, se place sur le bord: Cœur bien épris n'a jamais craint la mort.

Anrête, arrête, ou je suis ta victime, Dit-elle au roi; si tu fais un seul pas, Au même instant je tombe en cet abyme Avec l'époux que je tiens dans mes bras : Mourir ensemble est un si doux trépas!

Le roi se trouble, il s'arrête, il balance; Mais un barbare, un soldat furicux, Court vers Elzire..... O ciel! elle s'élance; L'onde engloutit ces amans malheureux: Las! ils sont morts en s'embrassant tous deux (1).

Gonzalve écoutoit, en pleurant, cette triste et touchante histoire. Mille réflexions qu'ellefesoit naître oppressoient

<sup>(1)</sup> L'aventure qui fait le sujet de cette romance est un fait véritable, célèbre dans le pays. La roche d'où les deux amans se précipitèrent s'appelle encore la Pena de los enamorados, et se trouve en quittant Loxa, dans le voisinage d'Archidons.

148 GONZALVE DE CORDOUE. son sensible cœur. Cette différence de culte qui causa les malheurs de Fernand. venoit s'offrir à son esprit comme un obstacle insurmontable à son amour, à ses desseins. Enseveli dans la rêverie, les yeux fixés sur la princesse, il la contemploit, il ne parloit point; mais ses larmes, mais ses regards se fesoient assez entendre. Zuléma, comme lui pensive, détournoit doucement la vue, et la rapportoit aussitôt sur lui. Elle avoit cessé de chanter, le héros l'écoutoit toujours. Embarrassée et satisfaite de l'émotion qu'elle avoit produite, elle cachoit d'une de ses mains la rougeur qui couvroit son visage; l'autre, errant sur le téorbe, en tiroit au hasard quelques sons. Ces sons plaintifs venoient ajouter à la tendre mélancolie, à la douce ivresse qu'éprouvoient leurs sens: rien alors ne pouvoit égaler le charme, l'attrait, les délices de ce mutuel silence, de ce recueillement de l'ame, dont le calme laissoit à

# LIVRE VI.

tous deux la liberté de se pénétrer, de jouir de leurs sentimens, de les communiquer sans les dire, de les concentrer et de les répandre.

Ainsi se passoient les jours de Gonzalve et de Zuléma, dans une suite de plaisirs doux et de félicités pures. Cependant ils se reprochoient de ne pas s'être confié tous leurs secrets. Gonzalve cachoit qu'il étoit Gonzalve; Zuléma n'osoit révéler un mystère non moins important : la crainte qu'avoit chacun d'eux de devenir pour l'autre un objet de haine, retenoit ces aveux pénibles. Mais cette crainte étoit un supplice : le même jour, sans en convenir ensemble, ils résolurent de tout avouer.

Princesse, dit le héros dès qu'il se vit seul avec elle, je vais sans doute perdre aujourd'hui cette amitié si douce, si chère, que votre cœur daigna m'accorder. Il m'est plus affreux cependant de vous tromper que de vous déplaire: ap-

prenez enfin ce que j'ai tente de vous découvrir mille fois. Je n'en eus jamais le courage; il est prêt encore à m'abandonner, lorsque je songe que dans un instant vous me haïrez peut-être, yous bannirez de votre présence celui qui ne peut vivre sans vous, celui qui, dès le premier jour où ses yeux vous ont aperque, sentit s'allumer dans son ame...

Seigneur, interrompt Zulema, qui redoute l'aveu d'un amour qu'elle veut sentir, mais non pas entendre, je vous dois l'honneur et la vie; j'aime à penser que Grenade vous devra bientôt son salut. Tant de titres vous ont assuré cette vive reconnoissance qui, prescrite par la vertu, devient inséparable d'elle. Mon pèrearrivera dans peu: mon père saura que sa fille fut sauvée par votre valeur. Son amitié, celle d'Almanzor, seront le prix d'un si grand bienfait. Ah! plût au ciel que de tendres liens vous unissent à jamais tous trois! C'est, le desir

# LIVRE VI.

le plus cher de mon ame; c'est le seul vœu qu'elle puisse avouer.

Mais il est tems de vous instruire d'un secret que mon père iguore, qu'Almanzor lui-même ne connut jamais. Je veux le confier à vous seul. Après m'avoir entendue, peut-être n'aurez-vous plus rien à m'apprendre.

A ces mots, Gonzalve interdit, la pâleur sur le visage, ne doute point que la belle Maure n'ait donné son œur à quelque rival. Il tremble, il attend en silence qu'elle ait prononcé son arrêt; et la princesse alloit poursuivre, lorsqu'un esclave accourt l'avertir que son père Mulei-Hassem arrive avec deux guerriers.

Zuléma quitte Gonzalve, et vole au devant de son père. Le vieillard l'embrasse en versant des pleurs : Enfin tu m'es rendue! s'écrie-t-il; enfin je presse dans mes bras celle que j'ai tant pleurée! J'allois mourir, ma Zuléma, si ton absence eût duré plus long-tems. Ton

esclave m'a joint à Carthame. Instruit que l'impie Alamar t'avoit fait poursuivre par ses cavaliers, j'allois te chercher chaque jour avec le brave Zéir le chef des Abencerrages, le vaillant Omar que tu vois, et le généreux Vélid qui dans peu doit se rendre ici. Ces dignes amis, les seuls qui nous restent, ont parcouru, pour te délivrer, nos montagnes et nos rivages. Ils m'ont suivi jusques dans ces lieux où je revois ma fille chérie, où je retrouve le bien qui me console de tous mes malheurs.

Zuléma l'embrasse de nouveau, salue les deux Abencerrages; et, s'excusant auprès du vieillard de sa fuite précipitée, elle lui raconte comment, les satellites d'Alamar l'ayant enlevée dans leur navire, un guerrier, un prince africain, envoyé par le ciel même, au milieu de la tempête, seul contre tant d'ennemis, l'avoit arrachée à leurs fureurs.

Où est-il? s'écrie Mulei; où est celui

qui sauva ma fille, celui par qui je respire encore? Conduis-moi, conduis-moi promptement vers lui; que je le voie, que je le presse sur mon sein!

En disant ces mots, le vieillard la quitte, et s'avance, hors de lui-même. La princesse contemple avec joie ce vif et tendre empressement. Elle se hâte d'appeler Gonzalve. Dès qu'il paroît, le bon Mulei se précipite dans ses bras: O mon jeune bienfaiteur, dit-il en le baignant de larmes, vous m'avez rendu Zu-léma; eh! que puis-je faire pour vous l'élas! autrefois j'étois roi; je possédois une couronne qui peut-être m'auroit acquitté: je ne l'ai plus, je l'ai perdue; il ne me reste qu'un cœur sensible.

Le héros reçoit ses caresses avec une douceur modeste. Il rougit des éloges qu'il a mérités, prodigue des respects au père de celle qu'il aime, et, regardant avec des yeux inquiets les jeunes Abencerrages, il semble déjà pressentir qu'il 154 GONZALVE DE CORDOUE.
voit en eux ses rivaux. Omar et Zéir l'examinent: le récit de ce qu'il a fait remplit leur cœur d'une secrète envie.
Son séjour près de Zuléma les trouble, les rend pensifs; mais leur générosité n'en donne pas moins au vaillant inconnu les justes louanges qui lui sont dues. Ces louanges dans leur bouche importunent le héros. Zuléma les écoute en baissant les yeux, et sa rougeur, son embarras, confirment aux Abencerrages, de même qu'au jaloux Gonzalve, ce que leur cœur

Tandis que, tristes, inquiets, ils se livrent tous à de sombres pensées, la princesse, qui d'un coup d'œil a lu dans l'ame du héros, se hâte de conduire au palais Mulei et les Abencerrages : elle espère parler à Gonzalve, et faire cesser d'un seul mot le supplice qu'elle le voit souffirir. Mais le vieux Mulei ne le quitte point, et tient sans cesse sa main, qu'il serre contre sa poitrine. Il ignore les

soupçonneux leur a fait redouter.

derniers exploits d'Almanzor; il parle à l'inconnu des dangers de Grenade, de l'espoir qu'il a déjà dans sa valeur. Gonzalve, les yeux fixés sur Zuléma, sur les Abencersages, répond à peine aux questions, aux empressemens du vieillard; et les deux Maures, dans le silence, se regardent en soupirant.

Déjà la nuit a voilé la terre. Zuléma, son père et leurs hôtes, assis sur des tapis de Perse, au bord d'un bassin d'une eau transparentequi rafraîchit un sallon de marbre, se font apporter des fruits, et prennent ensemble le dernier repas du jour. Tout-à-coup Vélid, le troisième frère de Zéir et du brave Omar, arrive de Malaga; et paroissant au milieu d'eux:

Roi de Grenade, dit-il, j'apporte une effrayante nouvelle ; je viens t'annoncer un ennemi plus redoutable qu'Alamar. Ta fille est sauvée, Mulei; mais la patrie est perdue: Gonzalve est revenu de Fez; Gonzalve est errant sur ces rivages.

1

Au nom de Gonzalve, la terreur se peint sur le visage de Mulei; Omar et Zeir se lèvent : la princesse, par un mouvement involontaire, se rapproche de son libérateur.

Écoutez-moi, poursuit Vélid: un navire africain vient d'ahorder au port. Il étoit à la poursuite de Gonzalve, qui s'est échappé pendant la nuit du piége que lui tendoit Séid. Le chef de ce vaisseau nous apprend que la foible barque qui portoit ce guerrier a sans doute abordé cette plage, puisque la suite du Castillan, qu'on a laissé sortir de Fez, l'attend vainement depuis plusieurs jours sur la rive d'Algézire. Mes frères, voici l'instant de venger et de sauver la patrie. Cherchons par-tout cet Espagnol si redouté; que chacun de nous l'appelle au combat, et que la lance d'un Abencerrage délivre Grenade de son fléau.

Il dit : Omar et Zéir applaudissent, Zuléma tremble, Gonzalve sourit.

# LIVRE VI. 157

Amis, interrompt Mulei, que cette importante occasion éteigne à jamais vos discordes. Tous trois vous brûlez dès long-tems pour ma chêre Zuléma; tous trois vous êtes dignes d'elle: mais son cœur jusqu'à présent n'a pas voulu m'indiquer son choix. Que la gloire décide aujourd'hui ce que n'a pu décider l'amour. Allez, courez après Gonzalve, attaquez-le séparément, comme il convient à des Abencerrages; et que le vainqueur soit, de votre aveu, l'heureux époux de Zuléma.

A ces mots, les trois guerriers tombent aux pieds de Mulei, qui, se retournant vers sa fille, lui demande son consentement. Zuléma garde le silence, jette un coup d'œil rapide à Gonzalve, dont les regards sont baissés vers la terre; elle hésite, elle balance; enfin, d'une voix altérée, et la rougeur sur le front:

Mon père, dit-elle, je dépends de vous; ma soumission à vos volontés sera tou-

jours égale à ma tendresse. J'estime et chéris les Abencerrages; leur fidélité pour mon père est un titre puissant sur mon cœur. Mais, en me souvenant sans cesse de ce que vons leur devez, puis-je oublier ce que je dois moi-même à cegénéreux étranger? Il m'aime, je ne crains pas de l'avouer: ses vertus et sa valeur le rendent digne d'être le rival des nobles Abencerrages. Il prétend, comme eux, à ma main; comme eux, il peut vaincre Gonzalve; et je consens à devenir le prix de cette difficile entreprise, si mon père et ces trois guerriers veulent lui permettre de la tenter.

Ainsi parle Zuléma, qui craint d'en avoir trop dit. Le vieillard approuve sa fille; et Gonzalve, muet, immobile, attend, pour répondre, que Zéir ait parlé.

Votrereconnoissance est juste, reprend ce chef des Abencerrages; et l'amour de ce brave inconnu ne doit pas plus nous offenser que nous surprendre. Nous l'acceptons pour compagnon. Nous le verrions même revenir vainqueur, avec peine, mais sans jalousie : cesentiment, trop bas pour nos ames, ne souille point les cœurs où vous régnez. Mais Gonzalve depuis long-tems est notre mortel ennemi; jamais il n'offensa ce guerrier. Le combat avec un Espagnol doit nous appartenir d'abord, et, comme chef de ma tribu, je demande d'être le premier qui s'éprouve contre le Castillan.

Zéir, s'écrie alors Gonzalve avec un accent dont il n'est pas maître, sois tranquille; je te promets que tu combattras le premier. Demain, à l'aurore naissante, nous nous mettrons en chemin. Recevez ici mon serment de vous faire trouver Gonzalve; et, sans vous disputer les rangs, j'oserois même vous répondre qu'il vous satisfera tous trois.

A ces paroles, prononcées avec des yeux étincelans, les orgueilleux Abencerrages témoignent une vive surprise;

mais le prudent Mulei rompt cet entretien: il confirme sa promesse. Les quatre guerriers se jurent qu'ils seront prêts à l'aube du jour. Ils se séparent aussitôt, prennent congédela princesse, et, guidés par Mulei-Hassem, ils vont se livrer au sommeil.

Le jaloux Gonzalve étoit loin d'en pouvoir goûter la douceur. L'amour des trois Abencerrages, la crainte que l'un d'eux ne fût aimé, ce secret, ce fatal secret que la princesse alloit révéler lorsque Mulei est venu l'interrompre, toutes les terreurs qu'invente l'amour, remplissent l'ame du héros. Il s'agite, il se tourmente; il brâle de voir un instant, d'entretenir Zuléma, de lui dire le dernieradieu, deretrouverauprès d'elle ou de perdre toute espérance. En proie à tant de transports, il se lève, sort du palais, et gagne, au clair de la lune, un épais bosquet de myrtes.

Zuléma, non moins agitée, tremblante de de l'affreux péril où elle-même vient d'engager son libérateur, redoutant pour lui le bras de Gonzalve, qu'elle regarde comme invincible, Zuléma veut que des armes impénétrables secondent au moins la valeur de celui qu'elle envoie au combat. Elle court demander à son père une antique et superbe armure que Mulei jadis avoit enlevée au vaillant comte de Simancas, et qu'il avoit appendue, comme un monument de sa gloire, dans la mosquée de Malaga. La princesse l'obtient aisément. Aussitôt partent quatre esclaves chargés d'y joindre le plus beau coursier de ceux qui, venus de l'Afrique, erroient, pendant le doux printems, sur les délicieux rivages des mers. Tout doit être prêt pour l'aurore : mais, peu rassurée par ces tendres soins, l'inquiète Zuléma cherche la solitude; et le hasard, ou plutôt l'amour, la guide vers le même bosquet où le héros avoit porté ses pas.

Au détour d'une allée sombre, tous deux se rencontrent et jettent un cri:

Quoi! c'est vous! lui dit l'amoureux Gonzalve avec un accent troublé par la joie : il m'est donc permis de vous voir encore, de vous dire, hélas! un éternel adieu, de vous jurer, pour la dernière fois, que votre image adorée ne sortira pas de mon cœur; que, jusques à mon trépas, j'aurai pour unique pensée le souvenir si cher, si doux, des inomens passés près de Zuléma...

Qu'entends-je? interrompit la princesse: vous me parlez d'adieux êternels, vous pensez marcher à la mort en allant attaquer Gonzalve! Quoi! le héros que j'ai vu seul contre une foule d'ennemis en faire un horrible carnage, celui que j'ai vu triompher d'une multitude de barbares, se croit déjà vaincu par cet Espagnol! Ah! je me reproche, seigneur, de vous avoir exagéré sa gloire. Qu'aurois-je dit si je vous avois peint dans ce vaisseau battu des veuts, environné de la foudre, et moissonnant de votre cimeterre ces redoutables Africains?

Jamais un si grand exploit n'illustra le fameux Gonzalve, S'il en ent été le témoin, c'est lui qui pâliroit devant vous! Prince, vous combattrez pour la même cause, et la récompense en sera plus douce: songez que ma main vous attend; songez que le plus tendre hymen doit à jamais unir nos destinées. Je ne m'en cache plus dans cet instant, mes vœux seront pour vous seul. Vous emportez avec yous mon cour, mon espoir, ma félicité. Si la victoire vous abandonne. Zuléma ne veut point vous survivre; ce sont mes jours que vous défendrez. L'honneur me commandoit peut-être de différer cet aveu : mais il s'agit de vaincre Gonzalve: et ma haine pour ce Castillan. ma reconnoissance pour yous, ne me permettent plus de rien déguiser. Allez attaquer ce guerrier que la seule opinion rend invincible, allez délivrer ma patrie de son plus cruel ennemi; et songez que, si le triomphe appartient aux amans aimés, c'est vous seul qui devez le vaincre.

Elle se tait, et demeure surprise de voir le héros l'écouter sans transport. Un silence mutuel les rend tous deux immobiles. Gonzalve, la tête baissée, en proie à la crainte, à la joie, n'ose risquer par un seul mot de voir évanouir son bonheur. Mais tromper celle qu'il adore, mais abuser plus long-tems celle qui règne sur son ame, est un tourment plus fort que sa crainte; il tombe tourad-coup aux pieds de Zuléma, tire son épée, et la hi présente.

Vous haïssez Gonzalve, dit-il; vous desirez qu'on termine sa vie: ah! croyezmoi, ne confiez pas à d'autres mains ce que les vôtres peuvent faire. Percez vousmêine le cœur de cet ennemi détesté: l'infortuné Gonzalve est à vos pieds. C'est lui qui sauva vos jours; c'est lui qui brûle pour vois depuis l'instant où, vainqueur dans Grenade, il vous vit près de l'Alambra; c'est lui qui, jusqu'ici fier d'un nom que la victoire a peut-être illustré, trembloit de le prononcer devant vous,





L'Infortuné Gonzalve est à vos pieds.

# LIVRE VI. 165

et mille fois a desiré être le plus obscur des mortels, pour n'être pas l'objet de votre haine.

A ces mots, la princesse interdite croit être abusée par un songe. Gonzalve a cessé de parler, elle ne peut luirépondre ; elle regarde, elle contemple, à la clarté de la lune, ce guerrier si grand, si fameux, qu'elle croit voir pour la première fois. Elle fixe ses yeux sur ce fer qu'il lui présente d'une main soumise, et s'étonne d'entendre le nom de Gonzalve sans éprouver aucun effroi. Enfin, doutant encore si c'est lui qui parle un si doux langage, elle interroge le héros, qui se hâte de lui raconter comment il est sorti d'Afrique, comment le fidèle Pédro crut nécessaire de cacher son nom. Voilà ce secret important, ajoute-t-il d'une voix tremblante, que j'allois vous apprendre aujourd'hui, lorsque votre père est venu mettre à prix ma tête coupable. Épargnez à ses trois guerriers des efforts pour yous plus faciles, vengez vous-même votre

166 GONZALVE DE CORDOUE. patrie, et punissez un malheureux d'avoir osé vous adorer.

Gonzalve, répond la princesse après un triste et long silence, mon cœur m'apprit toujours mes devoirs; il ne m'a pas encore égarée : c'est lui qui sera mon seul guide dans le danger que court ma vertu. Avant tout, je dois mériter votre noble confiance; je dois vous apprendre à mon tour ce que j'allois vous découvrir lorsque mon père est arrivé. Connoissez enfin Zuléma : je suis chrétienne, Gonzalve: vous seul en êtes instruit. Élevée par ma digne mère, mon esprit et mon ame ont adopté sa foi. Je lui promis, à ses derniers momens, de mourir fidelle à son culte; rien ne peut me faire violer un engagemeut aussi saint. Vous me le rendez plus cher encore; vous me faites éprouver, pour la seconde fois de ma vie, combien il est doux d'adorer le Dieu qu'adore l'objet qu'on aime. Gardez-vous pourtant de penser que ma religion ou mon amour me fasse oublier un mo-

ment et ma patrie et mon père. Non, Gonzalve, jugez mieux de moi : je vous dois tout, et je vous aime; ce sentiment ne s'éteindra point. Jamais un autre que vous seul ne deviendra l'époux de Zuléma : je le jure par le Dieu du ciel. Recevez aussi mon serment que ma main ne sera jamais à l'ennemi de Grenade. Je penserai sans cesse à vous, je vous regretterai sans cesse; je braverai, je souffrirai tout pour vous conserver ma foi : mais, tant que durera cettefatale guerre, n'esperez pas obtenir de moi la moindre marque de souvenir. Allez, Gonzalve, allez remplir vos devoirs, comme je veux remplir les miens; allez secourir vos frères: l'honneur l'ordonne; jamais Zuléma ne vous fera balancer entre elle et l'honneur. Il est une seule grace que j'exige, que je demande à votre amour, et qu'il ne peut me refuser sans crime : vous savez combien je respecte, combien je chéris Almanzor; mon frère est devenu le vôtre; évitez, donc à jamais, évitez un 168 GONZALVE DE CORDOUE. combat impie qui me feroit expirer d'horreur, qui nous rendroit vous et moi des en memis implacables... Nous ennemis!... Ah! Gonzalve, un frissonnement mortel me saisit en prononçant ce mot. Adieu, adieu, mon libérateur, mon époux, mon unique ami; employez auprès de vos rois lec rédit que doivent donner tant de vertus, tant de services, pour faire renaître une paix dont je serai la récompense. Jusqu'à ce moment desiré; comptez sur moi, soyez fidèle, rappelez-vous quelquefois Zuléma.... elle pleurera sou-

En disant ces paroles, elle fuit; le héros à genoux, l'arrête en lui jurant mille fois de vivre, de mourir pour elle, de regarder toujours Almanzor comme le frère le plus chéri. Zuléma reçoit ce serment, lui répète adieu d'une voix étouffée, lui jette le voile de pourpre qui retenoit ses longs cheveux; et, le cœur serré de tristesse, le visage baigné de larmes, elle va cacher ses douleurs.

vent loin de vous.

Gonzalve, dont l'ame est partagée entre le chagrin de quitter ce qu'il aime et le bonheur de se voir aimé, Gonzalve presse sur sonsein le voile qu'a porté son amante. Ce voile ne le quittera plus : il en fait sa brillante écharpe, il le couvre de mille baisers; et, se livrant au doux espoir que la paix peut se rétablir entre les deux nations rivales, il brûle déjà d'être au camp pour travailler à cet heureux projet, pour persuader Isabelle, pour protéger les prisonniers maures et les renvoyer à Zuléma.

Tandis qu'il forme ces desseins, il voit l'orient se colorer, et songe aux Abencerrages. Il court éveiller le fidèle Pédro, lui dit de préparer son départ, et cache à ce vieux serviteur qu'il doit partir avec des ennemis.

Bientôt deux esclaves viennent mettre À ses pieds le super be présent de la princesse. L'armure d'un acier brillant, impénétrable et flexible, défend son corps tout entier. Le casque, ombragé de

170 GONZALVE DE CORDOUE. plumes rouges, couvre sa tête charmante. sans lui rien ôter de sa grace. Le bouclier rond et léger, armé d'une pointe aiguë, porte pour emblême un phénix avec ces mots : IL N'A POINT D'ÉGAL. Gonzalve suspend la tranchante épée au voile de Zuléma, qu'une agrafe d'or attache à son épaule, et qui repose ainsi sur son cœur. Il saisit la pesante lance, et, conduit par le bon vieillard, il vole au coursier qui l'attend. L'animal, à son aspect, hennit en levant la tête; son ondoyante crinière descend jusqu'à ses genoux; son œil étincelant de feu semble considérer son maître; ses naseaux, d'où sort une épaisse fumée, s'ouvrent, se ferment précipitamment.

Gonzalve s'élance sur lui, et le coursier indompté craint de bondir sous Gonzalve. Il sent tout le poids du héros, contient l'ardeur qui le transporte, et mord son frein blanchi d'écume.

Zéir, Omar et Vélid ne tardent pas à paroître sur des chevaux audalous dont

les longues housses traînantes sont convertes de pierreries. La devise des Abencerrages se distingue sur leurs boucliers. Un cimeterre tranchant, qu'attache à leur çeinture une chaîne d'or, retombe sur les plis nombreux de l'étoffe riche et brillante qui va se perdre dans leurs brodequins. Un large turban défend leur tête, et leur main droite tient une lance souvent teinte du sang des chrétiens. Tous trois s'avancent vers Gonzalve, paroissent surpris de le voir avec l'armure des chrétiens : mais, sans en demander la cause, ils partent à l'instant même.

Pendant la route, les quatre guerriers gardent long-tems le silence. Génés par cet inconnu, qu'ils croient préféré de Zuléma, les Abencerrages n'osent-a'entretenir du sentiment qui remplit leurs ames; et Gonzalve, occupé de celle qu'il aime, oublie ses compagnons. Mais, après deux heures de marche, ils arrivent dans un vaste bois, où le chemin divisé

172 GONZALVE DE CORDOUE. présente différentes routes. Là ils s'arrêtent; et Zeir prenant la parole:

Étranger, dit-il, tu nous as promis de nous faire trouver Gonzalve, de nous mettre aux mains ayec lui: ta promesse sera-t-elle vaine? Sais-tu la marche du Castillan ? faut-il aller toujours ensemble ? faut-il nous séparer ici ?

Il faut te préparer au combat, répond l'Espagnol d'une voix terrible. J'ai promis de te livrer Gonzalve; j'acquitte ma parole, il est devant toi.

A ces mots, les Abencerrages jettent un cri de surprise. Oui, c'est moi, poursuit le héros, c'est moi qui suis votre ennemi, qui suis de plus votre rival. Je brûle pour Zuléma: nul de vous, nul dans l'univers ne peut espérer d'obtenir sa main qu'après m'avoir arraché la vie. Vous-mêmes l'avez mise à ce prix. Venez donc la mériter; venez, réunis ou divisés, vous éprouvercontrece Gonzalve que vous cherchiezavec tant d'impatience, que vous trouvez pour votre malheur.

Chrétien, lui répond Zéir, je reconnois à tonorgueil et le superbe Gonzalve et son arrogante nation; mais tu connois bien mal la nôtre, si tu peux croire que trois Abencerrages se réuniront contre un Castillan. Mon bras suffira peut-être pour délivrer Zulèma de l'amour d'un infidèle, fléau de son père et de son pays.

Aussitôt ils baissent leurs lances, et les deux guerriers fondent l'un sur l'autre. Le coup du vaillant Zéir ébranle à peine le héros; celui de Gonzalve blesse le Maure, et le renverse sur la poussière. Gonzalve s'arrête, et d'une voix tranquille: Brave Omar, dit-il, je t'attends.

Omar furieux, jette sa lance, tire son large cimeterre; et, maniantavec adresse un coursier plus léger que les vents, il vole, attaque l'Espaggod, tourne rapidement autour de lui, et fait tomber sur ses armes une grêle de coups redoublés. Gonzalve surpris ne peut que parer. Sa longue lance devient inutile contre un ennemi qui le serre de près. Il fait de

174 GONZALVE.DE CORDOUE.
vains efforts pour atteindre Omar; Omar
le frappe et l'évite. Indigné d'être longtems à vaincre, le héros jette sa lance,
court sur le Maure les bras ouverts, le
saisit, l'enlève des arçons, se précipite à
terre avec lui, le renverse, et pose son
glaive au défaut de la cuirasse: Ta vie
est à moi, dit-il; mais je ne veux que
la victoire. Je n'exige pas même de toi
que tu cesses d'aimer Zuléma: va, je
sais trop qu'un tel oubli seroit plus affreux que la mort.

Comme il parloit, le jenne Vélid, qui vient de secourir Zéir, s'avance à pied vers Gonzalve, le cimeterre à la main.
Gonzalve tire son épée. Tous deux, couverts de leurs boucliers, s'approchent, s'attaquent, se frappent, parent et redoublent leurs coups. L'adresse guide la force, la légèreté trompe la valeur. Le fer tranchant de Vélid menace toujours la tête de Gonzalve, la pointe du Castillan voltige sans cesse sur le sein de Vélid. Enfin le héros, du fort

de son glaive, donne une violente atteinte au sabre de son ennemi, le fait voler de sa main, s'élance après, s'en empare; et le présentant à Vélid : croismoi , dit-il , ne me force pas à verser le sang d'un Abencerrage; tu dois savoir que ce sang me fut toujours précieux. Allez, frères aimables et vaillans, retournez vers Mulei-Hassem; dites-lui que je me reproche l'erreur où je l'ai laissé, que mes intentions étoient pures, que je vais auprès de mes rois sollicites une paix heureuse; assurez-le que, dans ce Gonzalve qu'il regarde comme son ennemi, Mulei trouvera désormais le respect, la vive tendresse, que tout cœur sensible doit à ses vertus.

Après avoir dit ces paroles, le héros remontesur son coursier, salue les Abencerrages, et prend la route du camp espagnol.

FIN DU SIXIÈME LIVŘE

#### SOMMAIRE

# DU LIVRE SEPTIÈME.

Sentimens qu'éprouve Gonzalve. Il continue sa route par des chemins écartés. La nouvelle ville s'élève. Almanor blessé, ne peut troubler les travaux. Lara veille pendant la nuit sur le repos de l'armée. Rencontre qu'il fait d'Ismaël. Lara le prend prisonnier. Son humanité pour son captif. Le Numide lui raconte son histoire, les mœurs des Arabes pasteurs, ses amours et son hymen avec Zora, leur arrivée à Grenade, leur séparation, la sjabusie dont il est tourmenté. Lara le conduit au camp. Il va demander sa liberté. Zora vient défier Lara. Combat et mort des deux époux.

## LIVRE SEPTIÈME.

Ouer mortel n'a pas éprouvé combien l'amour, le brûlant amour donne de vertus aux ames bien nées? Qui n'a pas senti son cœur s'ennoblir au premier instant qu'il aima? L'homme insensible. dans la triste paix d'une éternelle indifférence, peut couler des jours sans reproche, à l'abri des vices et loin des méchans : mais, s'il rencontre l'objet enchanteur qui doit disposer de sa vie; s'il connoît enfin cette flamme pure qui consume et fait exister, dès ce jour il n'est plus le même : ses devoirs se sont agrandis, son être s'est élevé, la perfection qu'il vouloit atteindre ne suffira plus à ses vœux. Il se contentoit d'imiter, il veut surpasser tout ce qu'il admire. Ses efforts seront des plaisirs, ses peines des motifs d'espoir. Les loix saintes de la nature, l'amour sacré de la patrie, les soins touchans de l'humanité, viendront l'oc-

#### 178 GONZALVE DE CORDOUE.

cuper sans cesse: plus il leur sera fidèle. plus il pourra se flatter de plaire à celle dont il veut être estimé. Si sa piété tendre et soumise s'immole aux auteurs de sa vie, si son courage affronte la mort pour le salut de ses frères, si le cri d'un infortuné le dépouille de ses richesses, son amante doit le savoir : cette seule . idée lui rend tout facile. Une secrète voix lui dit toujours : Elle te regarde, elle t'entend; elle est le témoin invisible de tes actions, de tes pensées. Aussitôt s'enfuit de son cœur tout sentiment qui pourroit le corrompre; aussitôt toutes les vertus s'y rassemblent autour de l'image qui le remplit et le purifie.

Gonzalve, en quittant la princesse, a senti redoubler son ardeur pour la gloire; mais celle des combats ne lui suffit plus. Depuis qu'il est sûr d'être aimé, son cœur, devenu plus aimant, éprouve le besoin nouveau de cette gloire douce, paisible, dont on peut jouir sans la re-

179 nommée, que ne donnent pas toujours les exploits, que donnent toujours les bonnes actions. Forcé de vivre loin de Zuléma, il ne peut tromper les douleurs de l'absence qu'en l'employant à devenir le plus généreux, le plus grand des hommes. Depuis qu'il a voué son bras, ses jours, sa valeur, tout son être à l'objet le plus vertueux dont l'univers soit embelli, c'est par des actes de vertu qu'il veut désormais compter ses instans. L'amant chéri de Zuléma doit être au-dessus de tous les mortels; il faut qu'il dévienne plus qu'un héros, pour se trouver égal à son sort.

Occupé de ces nobles idées, Gonzalve, avec le bon Pédro, prend le chemin de Grenade à travers les montagnes des Alpuxares. Sa route est longue et pénible; il marche au milieu de ses ennemis. Le sage Pédro l'oblige souvent à choisir des sentiers déserts; plus souvent l'impétueux Gonzalve s'expose et brave les

180 GONZALVE DE CORDOUE.
périls. Dans ces régions à demi-sauvages, l'aspect d'un vicillard délaissé, d'un
malheureux qu'il veut secourir, d'un
opprimé qu'il peut défendre, arrêtent
les pas du héros. Il répand sur les indigens l'or dont la princesse a chargé le
capiti; il combat, triomphe pour venger les foibles, suspend sa course par
ses bienfaits, et s'excuse auprès du vicillard, qui lui fait de tendres reproches

en pleurant d'admiration.

Tandis qu'ils s'avancent tous deux dans les montagnes d'Alhama, l'époux d'Isabelle a tout préparé pour accomplir les desseins de la reine. Déjà, dans les forêts voisines, les pins, les ormes touffus, l'antique érable, le chêne superbe, ont tombé de toutes parts sous le fer des Castillans. Des taureaux soumis au joug transportent ces bois au milieu de l'enceinte; d'autres y traînent des rochers brisés. La chaux bouillonne dans des lacs couverts d'une épaisse fiutnée, et

mille mains formant une chaîne, dépouillent le Darro de son sable d'or.

En même tems l'on voit arriver de Valence et d'Andalousie des vivres, des armes, destroupes. L'abondance est rendue aux soldats, les trésors d'Isabelle leursont prodignés. La motité de l'arnuée, toujours en bataille, protége les travaux de l'autre motié. La reine elle-même préside aux ouvrages, excite, anime ses guerriers, leur annonce une victoire sûre, et persuade au dernier d'entre eux que c'est de son courage qu'elle l'attend.

Ses vaillans chels secondent son zèle. Lara sur-tout, le brave Lara ne quitte pas un moment les armes. Le jour, à la tête des Castillans, il range dans la plaine leurs bataillons, et s'étonne que les Grenadins demeurentoisifs sous leurs tentes; il ignore qu'Almanzor blessé ne peut les mener aux combats, que sous un autre général les Maures craignent une défaite. La nuit, suivi de cavaliers, Lara se pro-

182 GONZALVE DE CORDOUE. mêne autour de l'enceinte, veille sur le repos de l'armée, et, sans cesse occupé de Gonzalve, il tourne souvent ses pas vers la mer.

Dans une de ces courses nocturnes, accompagné de cent cavaliers, Lara, qui songe à son ami, s'éloigne des retranchemens, et laisse flotter au hasard les rênes de son coursier. Il marche au milieu du silonce: la lune, du haut de son char, répand sa lumière argentée; l'oiseau de la nuit trouble seul les airs par un cri lent que l'écho prolonge; tout reposéy tout est tranquille dans la solitaire campagne, où brillent au loin quelques feux errans.

Tout-à-coup le héros surpris entend les accens d'une douce voix; elle chantoit en arabe ces paroles:

Jz vais revoir la beauté que j'adore, Un plaisir pur doit seul remplir mon cœur; Et malgré moi ce cœur murmure encore; Dans son ivresse il connoît la fureur! Transports jaloux, crainte cruelle, Pourquoi troubler mes tendres feux? Ah! Zora, que n'es-tu moins belle! Sans cesser d'être aussi fidèle, Ton amant seroit plus heureux,

Dan's nos forêts la charmante gaselle A tont mortel se cache avec effroi : Imite-la, fuis les regards comme elle; Elle est sensible et douce comme toi. Transports jaloux, crainte cruelle, Pourquoi traubler mes tendres feux? Ah! Zora, que n'es-tu moins belle! Sans cesser d'être aussi fidèle.

Ton amant seroit plus heureux.

O vain espoir de mon ame éperdue! Peux-tu cacher tes attraits enchanteurs! Le beau palmier qui monte dans la une, N'échappe point aux yeux des voyageurs. Transports jaloux ; crainte cruelle, Poirquoi troublet mes teadres faux3 Ah! Zora, que n'es-tu moins belle! Sans cesser d'être aussi fidale, Tou ament seroit plas heureux.

Lara surpris, regarde, examine et découvre, aux rayons de la lune, un jeune

#### 184 GONZALVE DE CORDOUE.

guerrier à cheval. Sa tête est ceinte d'un turban noir; une courte tunique blanche le couvre à peine; une brillante chaîne d'argent traverse cette tunique, et porte un large cimeterre. Ses jambes, ses bras sont nus, ornés de bracelets d'or. Sa main gauche soutient un bouclier, sa droite trois javelots. Son coursier, blanc comme la neige, n'a ni harnois, ni housse, ni frein: libre et rapide comme l'air, il n'en obéit pas moins à son maître, ne laisse point de traces sur le sable, et modère ou précipite ses pas au son de la voix de son conducteur.

A cette vue, Lara reconnoît un de ces fameux Bérébères venus des déserts de l'Afrique au secours de Boabdil. Il ordonne à douze de ses cavaliers d'aller s'emparer de cet ennemi, tandis que sa troupe, étendue en cercle, lui coupe par-tout le chemin.

Le Numide entouré s'arrête, attend

185

de pied ferme les douze Espagnols. Des qu'ils arrivent à sa portée, il lance en un instant ses trois javelots. Chacun atteint et renverse un cavalier sur la poussière. L'Africain part comme l'éclair, fuit, et sépare ainsi ceux qui le poursuivent: mais, ne pouvant trouver d'issue, il revient au premier lieu du combat, se baisse jusqu'à terre sans ralentir sa course, reprend un des trois dards resté dans le sein d'un Espagnol, et, le lançant de nouveau, immole encore une victime.

Lara s'avance seul alors. Il arrête ses cavaliers prêts à se jeter sur le Maure, il leur défend de quitter leurs rangs; et s'adressant à l'Africain:

Brave étranger, lui crie-t-il, c'en est assez, rends-moi tes armes; ne tente plus une inutile résistance : je peux à peine contenir mes soldats; laisse-moi le plaisir de sauver ta vio.

Je suis trop malheureux pour l'aimer,

186 GONZALVE DE CORDOUE. répond le Numide d'une voix fière; et, s'il faut devenir captif, j'aime mieux périr de ta main:

A ces mots, il tire son cimeterre, et se précipite sur le héros. Lara jette aussitôt sa lance, s'arme de son glaive, et marche vers lui.

Ils s'approchent, se joignent, se frappent. Mille coups portés et parés les laissent tous deux sans blessure. Le Maure u'a point de cuirasse; mais son bouclier rencontre toujours la tranchante épée du Castillan. Son léger coursier qui semble attentif à tous les mouvemens de Lara, se détourne, bondit, s'élance, prévoit les coups qui menacent son maître, et le dérobe cent fois à la mort. Mais les forces, des deux guerriers sont inégales : bientôt le glaive de l'Espagnol coupe en deux le bouclier du Maure, l'atteint au-dessus de l'épaule, le renverse baigné dans son sang. Le coursier numide hennit de douleur; il tente encore de défendre celui

qu'il n'a pu faire triompher. Il l'environne, le couvre deson corps, élève dans l'air ses pieds menaçans, qu'il présente toujours au vainqueur : mais voyant accourir les Castillans, il fuit, s'échappe à travers la plaine, et disparoît à tous les yeux.

Lara s'approche de son prisonnier, lui tend la main, le relève, visite sa blessure, qu'il trouve peu profonde; il lui fait donner un de ses coursiers, lui prodigue tous les respects dus à la valeur malheureuse, et marche avec lui vers les retranchemens.

Le Maure le suit, la tête baissée, sans lui dire une parole, sans proférer une plainte. De grosses larmes tombent de ses yeux, de profonds soupirs s'échappent de sois sein. Lara, qui l'observe, pénètre aisément qu'il est oppressé d'un violent chagrin; il craint d'irriter ses ennuis par des questions indiscrètes : mais il ne peut résister à cette tendre 188 GONZALVE DE CORDOUE. émotion qu'éprouve toujours son ame à la vue d'un infortuné.

Vaillant Numide, lui dit-il, le hasard et les ténèbres m'ont sans doute favorisé : ma victoire est bien au-dessous des exploits que je vous ai vu faire. Pardonnez au sort des armes, que je ne voulois pas tenter; supportez avec constance un malheur commun à tous les guerriers. Vos pleurs me reprochent trop douloureusement la faveur que me fit la fortune. J'espère et je crains cependant de n'être pas la seule cause de ces pleurs. Seriez-vous séparéd'un ami? Ah! personne mieux que moi ne sauroit yous plaindre : personne n'auroit plus de droits à prétendre adoucir vos chagrins. S'il peuvent être confiés, je suis digne de les connoître. Vous n'êtes point au pouvoir d'un barbare : demain, à l'aube du jour, Lara vous rendra la liberté, si Ferdinand veut le permettre.

A ce grand nom de Lara, le Numide

189

relève la tête: Quoi! s'écrie-t-il avec une surprise mêlée de quelque joie, je suis prisonnier de Lara! C'est ce héros si fameux, que nos Maures estiment autant qu'ils le craignent, c'est lui qui me rend aujourd'hui le plus malheureux des mortels! Ah! si yous saviez, seigneur, ce que me coûte votre victoire, vous regretteriez de m'avoir vaincu.

Alors le vertueux Lara le presse de lui raconter ses peines. Le tendre intérêt qu'il lui fait paroître, la douce sensibilité qui règne dans ses discours, l'attrait mutuel que deux belles ames éprouvent à la première rencontre, déterminent le jeune Africain. Il espèse que son récit hâtera l'instant de sa liberté; il veut du moins, par sa confiance, plaire à son généreux vainqueur. Tous deux s'avancent au-devant de la troupe; et le Numide commence en ces termes:

Heureux le mortel obscur qui, sans rang, sans bien, sans naissance, ne con-

100 GONZALVE DE CORDOUE. noît d'autres devoirs que ceux de la simple nature, d'autre plaisir que d'aimer, d'autre gloire que d'être chéri! Insensible à ce vain orgueil dont nous avons fait notre premier besoin, il ne quitte point sa patrie pour aller chercher dans d'autres climats des périls ou des tourmens qui n'étoient pas destinés pour lui. Il ne vit point éloigné du doux objet de sa tendresse, et n'ajoute pas aux peines inséparables de l'amour la peine plus cruelle de l'absence, que la nature lui avoit épargnée. Tranquille, il coule ses jours aux lieux où ses jours commencèrent. L'arbre sous lequel il jouoit enfant, il s'y repose avec son épouse, il y dormira vieillard. La chaumière qui l'a vu naître, voit naître ses fils et ses filles. Rien ne change pour lui, rien ne changera. Le même soleil l'éclaire, les mêmes fruits le nourrissent, la même verdure réjouit ses veux; et la même campagne, toujours plus aimée, le fait jouir doublement des bienfaits de la nature, des délices de l'amour, du charme de l'égalité.

Tel devoit être mon sort; tel il étoit avant la guerre de Grenade.

Je suis né parmi ces peuples pasteurs qui, sans villes, sans demeures fixes, habitent sous des tentes avec leurs troupeaux, transportent leur camp de pâturage en pâturage, et vont errans dans les déserts depuis le pied de l'Atlas jusqu'aux frontières de l'antique Égypte. Ces peuples descendent des premiers arabes qui, sortis de l'heureux Yémen, sous la conduite d'Yafrik, vinrent soumettre ces vastes contrées et leur donnèrent le nom de leur chef (1). Les vaincus furent relégués dans les villes. Les vainqueurs, qui de tous les tems ne respectoient, ne chérissoient que la vie pastorale, gardèrent pour eux les campa-

<sup>(1)</sup> Voyes le précis historique, 1 ere. époque.

192 GONZALVE DE CORDOUE. gnes, et répandirent leurs tribus éparses dans l'immense pays des palmiers (1).

L'a nous avons conservé les mœurs, les coutumes de nos ancêtres. L'a chaque tribu séparée enfermes es troupeaux, ses richesses, dans un cerle entouré de tentes filées du poil des chameaux. Libres, mais soumis à un cheik, le camp forme une république qui se fixe ou se déplace, décide la guerre ou la paix, d'après l'avis des chefs de famille. Notre cheik nous rend la justice; et le code de toutes nos loix se réduit à cette simple maxime: Sois heureux sans nuire à personne.

Nos biens consistent en chameaux dontl'infatigable vitesse peut nous transporter en un jour à deux cents milles de nos ennemis; en coursiers inestimables pour leur courage, leur intelligence, leur attachement à leur maître, dont ils deviennent les plus chers compagnons;

en

<sup>(1)</sup> Bilédulgérid signifie pays des palmiers.

en brebis dont la fine laine est notre seul vêtement, et dont le lait délicieux est notre unique boisson. Contens de ces présens du ciel, nous dédaignons l'or et l'argent, que nos montagnes nous prodigueroient, sinos mains, aussi avides que celles d'Europe, s'abaissoient à fouiller nos mines. Mais les verdoyans pâturages, les plaines d'orge et deriz, nous paroissent bien préférables à ces dangereux métaux, source des malheurs du monde, et que vous-mêmes, dit-on, sans doute pour vous avertir des crimes qu'ils doivent causer, ne faites arracher de la terre que par les bras de vos criminels.

La paix, l'amitié, la concorde, règnent au sein de chaque famille. Fidèles à la religion que nos pères nous ont transmise, nous adorons un seul dieu, nous honorons son prophète. Sans fatiguer nos foibles esprits à commenter son livre divin, sans nous piquer du coupable orgueil d'interpréterses maximes saintes, °2.

104 GONZALVE DE CORDOUE. nous sommes toujours sûrs de les suivre en exerçant les devoirs de l'homme, en pratiquant les douces vertus que la nature grava dans nos ames avant qu'elles fussent prescrites dans le sublime Coran. Nous pensons qu'une bonne action vaut mieux que toutes les prières; que la justice et l'aumône sont plus sacrées que le Rhamadan; et, contraints, dans nos déserts de sable, de manquer à quelques ablutions, nous tâchons de les remplacer par la charité, par la bienfaisance, surtout par l'hospitalité. Fidèles, depuis quarante siècles, à ce devoir facile à nos cœurs, nous le révérons comme le premier, nous le chérissons comme le plus doux. Tout étranger, fût-il ennemi, qui touche le seuil de nos tentes, devient pour nous un objet sacré. Sa vie, ses biens, son repos, nous semblent un dépôt précieux que l'Éternel nous confie : nous lui demandons chaque jour de nous accorder cet honneur; nos chefs de famille

se le disputent. Jamais aucun d'eux ne prend son repas dans sa tente; sa table est toujours à l'entrée; des sièges y sont préparés; et le maître n'ose prendre place qu'après avoir crié trois fois : Au nom du dieu père des humains, s'il est ici un voyageur, un indigent, un malheureux, qu'il vienne partager mon pain, qu'il vienne me conter ses peines!

C'est parmi ces hommes si simples; dont les meurs sont toujours les mêthes depuis la naissance du fils d'Agar, c'est au milieu du désert de Zab, que je vins au monde pour aimer Zora: Zora, la plus chaste, la plus belledes filles de matribu; Zora, qui, dès son enfance, léguée à mon père par son meilleur ami, fût élevée avec moi, ne me quitta pas d'un instant, m'aima presque aussitôt que je l'aimai, et ne pourroit me rappeler l'époque où commença cet amour si tendre. Mon père, cheik de ma tribu, vit naîtré, encourageanos jeunes feux; il nous pres-

#### 196 GONZALVE DE CORDOUE.

soit souvent sur son sein, nous appeloit ses deux enfans, nous partageoit ses douces caresses. Avant de savoir ce que c'étoit qu'un époux, Zora me donnoit ce nom; je la nommois aussi mon épouse; et mon père, en joignant nos mains, me disoit : Ismaël, mon fils, aime toujours, aime toute ta vie la fille de mon ami. Croissez ensemble en vous chérissant, comme les deux palmiers qui près l'un de l'autre s'élèvent devant ma tente. Vous consolerez ma vieillesse; vous soutiendrez mes pas chancelans dans la descente rapide qui déjà m'entraîne au tombeau : l'hymen dans peu vous unira; et vous direz un jour à vos enfans ce que j'ai tant de plaisir à vous répéter aujourd'hui.

Avant d'avoir atteint ma douzième année, mon père m'avoit enseigné à manier le javelot, à m'élancer sur un coursier sans frein, à le faire voler sur le sable. Zora, pour ne pas me quitter, avoit appris les mêmes exercices, avoit cru

les aimer parce qu'elle m'aimoit. Vêtue d'une courte tunique serrée par des agrafes d'or, l'arc à la main, le carquois sur l'épaule, elle accompagnoit tous mes pas. Tantôt nous quittions nos troupeaux pour suivre la rapide autruche, ou le dangereux chacal, ou la civette parfumée. Zora les perçoit de ses traits, et je célébrois ses victoires. Tantôt, montés sur de légers coursiers, armés de plusieurs javelots, à la têted'un escadron de jeunes guerriers de notre âge, nous allions chercher dans son repaire le redoutable lion. Nous le forcions à coups de dards de sortir en rase campagne : alors nos clairons, nos trompettes fesoient retentir les échos. L'animal furieux, rugissant, troublé par ce bruit belliqueux, s'élançoit au hasard sur les coursiers, attaquoit, renversoit les chasseurs: mais je veillois sur Zora; toujours entre elle et le lion, j'aurois été déchiré avant que Zora fût blessée; j'aurois mille fois perdu

198 GONZALVE DE CORDOUE. la vie avant que la sienne fût en danger. Bientût, percédetoutes parts, le monstre expiroit baigné dans son aang, et le javelot de Zora portoit sa dépouille sanglante.

Oh! combien il m'est triste et doux de me rappeler ces tems trop heureux! combien j'éprouve de plaisir à vous raconter longuement les mœurs de ma chère patrie! La mémoire des biens qu'on n'a plus, est un dernier bien pour les malheureux. Tous les matins, au lever de l'aurore, Zora, mes frères, mes sœurs, nous nous rendions devant la tente de l'auteur chéri de nos jours : là nous attendions en silence l'instant souhaitéde son réveil. De même qu'aucun de nous n'avoit voulu se livrer au repos avant d'avoir recu sa bénédiction, de même il la desiroit encore pour recommencer le travail. Pressés à genoux autour du vieillard, nous l'écoutions faire la prière, invoquer pour nous le maître du ciel : ensuite nous le serrions dans nos bras

caressans. Souvent il daignoit venir avec nous conduire aux frais pâturages les chameaux, les moutons bêlans, les coursiers bondissant parmi les cavales, les tendres agneaux qui cherchent leurs mères. La campagne retentit de leurs cris, des flûtes des jeunes pasteurs, des chants des amans heureux, tandis que nos femmes restées aux tentes se livrent aux soins confiés à leur sexe, filent la laine de nos brebis, préparent notre nourriture, remettent l'ordre dans nos retraites, élèvent, instruisent nos enfans à bénir, à respecter leur père comme l'image auguste de Dieu; et, quand nous rentrons à la fin du jour, leurs embrassemens nous délassent, leurs caresses si desirées nous semblent plus douces encore par la courte absence qui les fit attendre. Notreamour, toujours aussi vif, quoique toujours satisfait, se hâte de s'exprimer par mille nouveaux témoignages : le jeune époux, le jeune amant, rend compte à celle200 GONZALVE DE CORDOUE. qu'il aime de ce qu'il a fait pendant la journée, lui dit la tendre chanson où ses appas sont célébrés. On prend ensemble le repas du soir : le riz cuit à la fumée, le chevreau sur les charbons ardens, les dattes fraîches, voilà nos mets ; ils suffisent à notre santé toujours robuste, à nos desirs toujours modérés. Après ce repas frugal, les vieillards, assis au milieu du cercle, racontent les histoires des tems passés, les exploits du brave Kaled, les traits de bonté du sage Almamon, ou les malheurs de deux amans que la fortune voulut éprouver. On verse des pleurs sur leur sort; on se félicite, d'un doux regard, de ne pas souffrir les mêmes traverses. Une prière commune annonce l'heure du repos; on remercie le ciel du jour heureux qui vient de finir, et l'on va goûter un sommeil tranquille, qui sera suivi d'un aussi

Mon liymen avec Zora vint mettre le

beau jour.

comble à tant de félicité. Zora, portée sur un chameau dans une pyramide de gaze, fut promenée par tout le camp au son des flûtes et des timbales. A travers le voile qui la cachoit, où distinguoit la belle Zora vêtue d'une tunique blanche, les oreilles, les jambes, les bras chargés d'anneaux et de bracelets d'or. On la conduisit à ma tente, dont elle franchit le seuil sans le toucher de ses pieds légers. Mon père la remit dans mes bras, et nos frères, nos sœurs, nos amis, restés devant mon pavillon, célébrèrent jusqu'au jour naissant l'aimour de l'épôux fortuné, la vertu de la timide vierge.

Hélas! les sons de la trompette succédèrent à des sons si doux. Mon hymen à peine achevé, des ambassadeurs du roi Boabdil vinrent nous demander, au nom du prophète, de prendre les armes nour la cause de Dieu.

Enfans d'Agar, nous dirent-ils, vos frères de Grenade vous implorent. Cette

#### 202 GONZALVE DE CORDOUE.

superbe capitale, cet unique reste de vos conquêtes, va tomber au pouvoir des chrétiens. Des extrémités des Espagnes les ennemis de notre foi se sont réunis sous nos murs. Maîtres de notre cité, ils passeront en Afrique, ils viendront brûler vos villes puissantes, réduire en cendres vos mosquées, massacrer vos prêtres, outrager vos femmes; et, pénétrant jusqu'en vos déserts, ils porteront le fer et le feu au milieu de vos camps paisibles. Vous tenterez de les repousser, maisleurs victoires les auront rendus invincibles ; vous invoquerez l'Éternel, mais l'Éternel vous punira d'avoirabandonnévos frères, d'avoir oublié si long-tems qu'il ne vous a mis sur la terre que pour prodiguer votre sang à la défense de sa loi.

Ces paroles enflamment notre jeunesse et persuadent nos vieillards. Mon père, d'après leur avis, décide que l'élite de nos guerriers doit marcher au secours de Grenade. Aussitôt le cride guerre se fait

## LIVRE VII.

entendre dans le camp: Aux armes, Musulmans! aux armes! A cheval, enfans des déserts! Que le zèle de Dieu vous guide! que la victoire suive vos lances!

A ce cri, dix mille guerriers sont déjà sur leurs coursiers rapides. Mon père en choisit six mille, et m'en donne le commandement.

Zora, tremblante, éperdue, vient se jeter à ses pieds; Zora le presse, le supplie de permettre qu'elle m'accompagne. Exercée au métier des armes, elle étoit digne de nous suivre; elle l'étoit de nous commander. Mon père hésite cependant; mais les cris de mes compagnons, les pleurs qu'il voit sur mon visage, les prières de toute l'armée, décident enfin sa tendresse; Zora doit partir avec moi

Je ne vous redis point, seigneur, les tristesadieux faits à mon père; je ne vous peindrai point sa douleur à cette cruelle séparation. Mes larmes coulent à cesouvenir: je vois encore ce vicillard véné-

rable mequittant pour serrer Zora contre son sein, la laissant pour me reprendre, nous recommandant à tous deux de nous montrer dignes de lui, dignes de notre patrie, mais de ne point trop rechercher des périls au-dessus de nos forces. Zora ne pourroit te suivre, me disoit - il en pleurant; et pourtant Zora te suivroit .: tu serois cause de sa perte, tu ne lui survivrois pas; et ton imprudence mettroit au tombeau ton épouse avec ton père. Ménage tes jours, mon cher Ismaël; songe que mes yeux paternels te suivront dans les batailles, que mon ame sans cesse avec toi ne te quittera pas un instant, que la lance qui menacera ton cœur doit du même coup percer le mien.

Tandis qu'il disoit ces paroles, et que mesguerriers à cheval n'attendoient que moi pour partir, un noir corbeau posé sur un palmier remplissoit l'air de ses cris funèbres. Mon père le remarqua, mon père voulut suspendre le départ.

# LIVRE VII. \* 20

Mais, peu touché de ces vains présages trop respectés de notre nation, je repoussai ses tendres terreurs, je le suppliai de cacher sa sensibilité crédule, et, l'embrassant pour la dernière fois, je m'élançai sur mon coursier, suivi de la belle Zora.

Nous arrivâmes en peu de tems à la ville de la Victoire (1), où des vaisseaux de Boabdil reçurent mes six mille guerriers. Notre traversée fut heureuse. Débarqués au port d'Almérie, nous nous rendîmes dans la cité superbe que nous venionssecourir. Boabdil nous prodigua les caresses, distribua nos Bérébères chez les plus riches citoyens, et voulut que son palais même fut l'asyle de mon épouse.

Mais le séjour de Grenade dans peu me devint odieux. Le spectacle d'un despote féroce, environné d'une cour cor-

<sup>(1)</sup> Caïroan, port de l'Afrique, dont le nom signifie Cité des Vainqueurs.

206 'GONZALVE DE CORDOUE.
rompue, le mépris public des mœurs, de ces mœurs si révérées, si saintes chez notre nation, révoltoientles yeux deZora.
Son ame timide et chaste, accoutumée à ne voir autour d'elle quell'innocence, la douce paix, s'effrayoit à l'aspect du vice, comme la gazelle devant le serpent. Elle vouloitretourner en Afrique; elleme demandoit chaque jour de l'arracher de cette cour impie, de l'éloigner du moins de ce roi qui ne connoît plus ni frein ni remords. L'occasion s'en offiit bientôt.

Almanzor, notre général, le séul digne de mon estime, fut averti que vos Castillans méditoient d'attaquer Carthame, ville où s'est réfugiée une célèbre tribu. Carthame, quoiqu'imprenable, avoit besoin de secours. Les Abencerrages qui la défendent, irrités dès longtems contre les Grenadins, ne vouloient recevoir dans leurs murs que des troupes étrangères: le brave Almanzor vint me demander de faire partir mon épouse

## LIVRE VII.

207 avec mille de mes Bérébères. Cette séparation me fit frémir. Je ne pouvois abandonner le reste de mes cavaliers ; je ne pouvois vivre éloigné de Zora : mais le desir qu'elle témoignoit de fuir Boabdil et sa cour, l'éloge que fesoit Almanzor des vertus des Abencerrages, la fidélité de mes compagnons, qui tous seroient morts pour Zora, me déterminèrent enfin. Je conduisis mon épouse à Carthame. Osman, le perfide Osman, gouverneur de cette cité, lui prodigua les respects, m'invita moi-même à venir souvent revoir l'objet de mes amours. J'étois tranquille, l'avois rejoint Almanzor; et, presque toutes les nuits, m'échappant seul de Grenade sur mon infatigable coursier, j'allois passer quelques instans près de mon épouse chérie, lui rendre compte de mes pensées, entendre et répéter nos sermens.

Ces fréquentes entrevues adoucissoient les peines de l'absence, calmoient le

douloureux tourment d'exister ailleurs qu'auprès de Zora. Un tourment plus affreux encore est venu se joindre à mes maux. J'ai su, depuis ce jour seulement, que le gouverneur de Carshame, qu'un de ces Abencerrages qu'Almanzor m'avoit peints comme des héros, qu'Osman enfin, le coupable Osman, osoit brûler pour mon épouse, et lui avoit déclaré ses feux.

Non, seigneur, vous ne savez pas, vous ne pouvezpas concevoir le funeste, le terrible empire que la jalousie exerce sur nous. Cette passion redoutable est la plus vive, la plus violente que l'on connoisse dans nos brûlans climats. Nul crime, nul forfait n'égale à nos yeux celui de porter un regard sur nos épouses, sur nos amantes; nulle vengeance n'est interdite pour punir cet horrible affront. Prodigues de tous nos biens, doux, paisibles, hospitaliers, nous devenons plus barbares, plus féroces, plus sanguinaires

# LIVRE VII.

sanguinaires que les lions de nos déserts, aussitôt qu'on veut nous ravir l'objet de notre tendresse.

A peine instruit du crime d'Osman, j'ai résolu de voler à Carthame pour rester auprès de Zora, pour chercher, pour faire naître l'occasion, l'heureuse occasion d'enfoncer mille fois ce glaive dans le cœur de l'insolent Osman.

J'étois en marche. Hélas! je pensois que notre dernière victoire, l'incendie de votre camp, aisuroient plus que jamais ma route. L'idée de revoir Zora, de la rejoindre pour ne plus la quitter, l'espoir de me venger d'un traître, remplissoient mon ame de joie, quand vos guerriers, paroissanttout-à-coup, m'ont investi de toutes parts. Sans vous je leur échappois peut-être; mais votre bras, invincible a triomphé de mes efforts, et vous me coûtez, par votre victoire, les plus chers momens de ma vie.

Telle est la cause de mes pleurs. Zora

m'attend, et je suis captif! Osman est auprès de Zora, je suis dans les chaînes des Espagnols! êtes-vous surpris de mes larmes?

Essuyez-les, lui répond Lara: je réparerai les maux que j'ai faits: Je cours demander à mon roi de vous rendre une tiberté dont seul je ne suis pas le maître. Mon propre coursier vous conduira dans Carthame; vous revertez Zora dès le point du jour; et si, pour prix de mon zèle, vous m'honorez de quelque amitié, ce sentiment me sera plus cher que tous les lauriers de la gloire.

En disant ces mots, ils arrivent aux retranchemens. Lara, reconnu par les gardes, y pénètre avec son prisonnier. Il le conduit à sa retraite, le coinfie à ses serviteurs, lui prodigue tous les secours qu'il donneroit à son 'frère; et tandis que l'on s'empresse autour de Numide blessé, Lara va trouver Ferdinand pour lui rendre compte de sa course nocturne.

211

Le roi d'Aragon, son auguste épouse, étoient dans ce moment au conseil. Un étranger, un inconnu, protégé par la seule Isabelle dont le génie avoit démêlé dans cet homme obscur un grand homme, venoit exposer aux deux rois ses magnifiques desseins. Cet inconnu, c'étoit Colomb. Il proposoit la découverte et la conquête d'un nouveau monde : il ne demandoit qu'un vaisseau. Tout le conseil hésitoit à l'accorder; Isabelle n'hésitoit pas.

Dès que Lara paroît, il prend place. Les grands intérêts qu'on agite empêchent le héros de parler au roi. Le tems se prolonge, la muit s'avance i l'impatient Ismaë] brûle de voir Lara de retour.

Mais le coursier du Bérébère, qui s'est échappé du lieu du combat, a pris de luimême la route qu'il a tant de fois parcourue. Emporté par la terreur, il court, il vole vers Carthame, où Zora, dans les alarmes, soupire, attend son époux. Elle

voit s'écouler les heures; elle en compte les tristes instans. Elle se retrace les périls qui peuvent menacer celui qu'elle aime : son imagination les augmente. Les idées les plus funestes viennent en foule l'assiéger. Un effroi mortel s'empare de son ame : un affreux pressentiment la fait pleurer et fremir. Ne pouvant plus supporter l'horrible tournent qu'elle éprouve, elle veut aller ellemêne au-devant de son cher Ismaël. Il lui semble qu'elle souffiria moins en cherchant l'objet que son cœur desire, qu'elle tremblera moins pour lui en s'exposant aux dangers qu'il court.

Pour tromper les gardes qui veillent aux portes, Zora prend un habit guerrier semblable à celui des Abencerrages. Elle traverse la ville à cheval, feint de porter un ordre d'Osman, se fait ouvrir, et marche vers Grenade en demandant des yeux son époux à tout ce qu'elle aperçoit.

Bientôt elle entend un coursier : elle

s'arrête attentive, prête l'oreille, ne respire plus. Le son retentit; le coursier approche, frappant également la terre, et faisant répéter à l'écho le bruit sourd et pressé de ses pieds. Immobile, palpitante. Zora découvre ce coursier : sa couleur blanche, sa longue crinière, font trembler la tendre Zora. Elle vole, appelle Ismaël.... A ce nom, à cette voix, le coursier relève la tête, hennit, s'avance vers Zora. Zora l'examine : c'est lui, c'est le coursier de son époux ; il est seul, il est teint de sang; son maître a péri sans doute; son maître est tombé sous les coups de quelque barbare Espagnol.

Égarée par sa douleur, par sa crainte, par son amour, Zora s'élance sur le coursier sanglant, et s'abandonne à sa conduite. Elle accuse le cicl, l'implore, jure de venger Ismaël. L'intelligent coursier retourne sur ses pas; il redouble de vitesse, et porte Zora jusqu'au lieu même

où son amant fut renversé. Là, il s'arrête. Zora regarde, et voit les quatre Espagnols immolés par le Bérébère. Ne doutant plus de son malheur, elle cherche le corps d'Ismaël, et reconnoît son bouclier brisé, voit la terre humide de sang. Alors elle pousse des cris lamentables, tombe demi-morte sur ces débris, et, dans son affreux désespoir, se roule sur la poussière.

Au milieu de ces tristes plaintes, l'infortunée entend gémir un des quatre Espagnols mourant. Elle se lève, court à lui : le malheureux blessé respire encore. Zora lui donne ses secours, se hâte de le ranimer; et, dès qu'il a repris ses sens, elle se presse de l'interroger sur son combat, sur sa blessure, sur ce bouclier resté sur la terre, sur ce sang dont elle est couverte. Zora le prie, le conjure de ne lui rien déguiser, de redoubler ou de finir l'horrible tourment qu'elle éprouve.

#### LIVRE VII.

Le soldat, touché de ses soins, balbutie quelques mots arabes pour se faire entendre de l'étrangère. Il lui montre ses compagnons, lui dit que c'est un Bérébère qui, seul, attaqué dans sa route, les a fait tomber sous ses coups. Il prononce le nom de Lara, répète que Lara les a vengés, que ce bouclier fut brisé par lui, que ce sang est celui du Bérébère versé par la main de Lara.

A peine a-t-il achevé ces mots, que Zora, sans lui répondre, promenant autour d'elle des yeux égarés, délibère si dans ce moment elle ne finira pas ses jours à la place où perit Ismaël. Mais elle veut le venger; ce desir arrête son bras. Elle saisit, presse avec force la main du soldat espagnol; et d'une voix entrecoupée: Ami, dit-elle, montremoi, indique-moi le chemin du camp où respire Lara, ce Lara... Ne crains rien, ami, je t'enverrai tes compagnons; je reviendrai te secourir, si le ciel veut que je revienne.

Le soldat surpris, lui montre de loin la route qu'elle doit tenir. Zora reprend son coursier, s'abandonne à toute sa vitesse, et l'excitant encore de l'aiguillon, elle vole, arrive aux retranchemens.

Les gardes veulent l'arrêter; mais Zora n'entend pas leurs cris. Allez, ditelle, allez annoncer à l'impitoyable Lara que le gouverneur de Carthame le défie et l'attend ici. Qu'il ne redoute aucune embûche, je suis seul; et, s'îl le vouloit, je combattrois entouré par vous. S'îl n'est le plus lâche des hommes, il ne tardera pas un instant.

Les gardes, surpris de tant de hardiesse, se font répéter ces paroles. Ils
ne savent s'ils doivent obéir : mais le
respect des Espagnols pour tout guerrier qui demande la lice, leur en fait une
loi sacrée. Un d'entre eux va chercher
Lara. Pendant ce tens, la jeune Africaine, qui, même dans sa fureur, ne
peut oublier les devoirs de la touchante
humanité, prend soin d'envoyer deux

# LIVRE VII. 217 soldats auprès de leur compagnon blessé.

Lara n'étoit point de retour : Ismaël l'attendoit encore. Instruit que le héros est au conseil, le soldat envoyé vers lui refuse d'aller le troubler. Il s'entretient avec le Numide; il raconte que dans ce moment le gouverneur de Carthame est venu défier Lara.

A ce nom, Ismaël se lève; ses yeux étincèlent de fureur : Le gouverneur de Carthame! s'écrie-t-il hors de lui. Dieu juste, tu me l'amènes! C'est moi que le perfide poursuit, c'est moi dont il vient demander la tête à mon généreux vainqueur! Chrétien, souffriras-tu que ton vaillant chef, fatigué du combat et de la course de cette fatale nuit, aille s'exposer contre ce traître? Non; si tu aimes Lara, si tu daignes écouter la voix d'un captif qu'il honore de son estime, si tu veux mériter de moi des bienfaits audessus de ton attente, tu me prêteras tes armes, tu me conduiras vers cet Abencerrage, qui n'est venu jusqu'ici qu'avec 218 GONZALVE DE CORDOUE. de sinistres desseins, et je te devrai le bonheur suprême d'exposer ma vie pour

un héros cher à mon cœur, cher à votre armée.

Il dit. Le soldat balance : Ismaël le conjure, le presse, détache et lui donne les bracelets d'or dont ses jambes, ses bras sont ornés. Il jure par le Dieu du ciel de revenir après sa victoire, de l'excuser auprès de Lara; il répond de tout sur sa tête. Le soldat enfin décidé, se dépouille de ses armes, qu'Ismaël revêt précipitamment. Sa blessure le fait souffrir sous la pesante cuirasse; mais sa haine pour Osman, mais son ardente jalousie, mais le besoin de se venger, lui font oublier sa blessure. Il monte le coursier de Lara, baisse la visière de son casque, et, guidé par le soldat, le fer à la main, le cœur plein de rage, il court aux lieux où son épouse s'irrite de tant de lenteur, s'indigne, menace, s'agite, brûle de se baigner dans le sang.

Dès qu'ils s'aperçoivent, trompés par

## LIVRE VII. 2

la nuit, aveuglés par une fureur, par une haineimplacable, qui vient, hélas! deleur amour, ils se précipitent l'un sur l'autre. Ils se gardent de prononcer un seul mot: tous deux craignent également de se trahir; tous deux ont un intérêt égal à n'être pas reconnus. Leurs glaives altérés de sang ne parent point les coups qu'ils se portent; ils cherchent seulement un passage dans le sein de leur ennemi. Mourir n'est rien, pourvu qu'ils tuent. Leur adresse, tant de fois exercée, est oubliée dans cet instant. Leur valeur n'est plus qu'une rage féroce. Ils se découvrent pour mieux se frapper, ils se rapprochent pour que leurs blessures soient plus profondes. Ils se saisissent enfin, s'arrachent deleurs coursiers, tombent ensemble, se relèvent, et se saisissent de nouveau de peur que leur fer ne manque leur cœur.

O malheureux Ismaël! infortunée Zora! quelle funeste erreur vous égare! quel \*horrible délire vous transporte! Quoi! vos mains furieuses se touchent,

votre haleine se confond, vous vous pressez tous deux dans vos bras, et rien ne vous avertit, rien ne vous fait pressentir que c'est l'objet que vous adorez! Vos cœurs palpitent l'un près de l'autre, et ces tendres cœurs ne se reconnoissent point! Vous qui entendiez si bien un seul de vos regards, un seul de vos soupirs, vous qui ne pouviez exister que réunis, vous l'êtes, vous vous embrassez, et c'est pour yous égorger! Arrêtez, cruels, arrêtez; calmez cette fureur atroce; suspendez ces coups impies; dites un mot, un seul mot, et vous tomberez à genoux, vous laverez de vos pleurs les blessures que vous avezfaites, vous attacherez vos lèvres mourantes sur ce sein que vous menrtrissez!

Vœux inutiles! vains regrets! leur rage, montée à son comble, ne peut voir, ne peut rien entendre. Acharnés à leur vengeance, forcenés de jalousie et de douleur, Ismaël blesse deux fois Zôra, et veut la blesser encore; Zora déchire deux

fois de son glaive la poitrine d'Ismaël, et cherche le défaut de ses armes pour l'y enfoncer plus avant. Enfin, épuisé de sang, affoibil par son premier combat, Ismaël chancèle, et Zora s'élance: elle redouble d'efforts, elle le presse, l'atteint, le renverse; et lui plongeant jusqu'à la garde son fer déjà teint de sang: Meurs, dit-elle, expire, barbare; mais sache, avant d'expirer, que tu péris par la main d'une femme; oui, c'est Zora qui t'immole; oui, c'est l'épouse d'Ismaël qui venge l'époux qu'elle adoroit.

A ces mots, à ce son de voix, Ismaël soulève sa tête, rappelle son ame fugitive; et rassemblant ses forces défailantes: Zora, lui dit-il, Zora... et c'est vous qui m'ôtez la vie! et c'est contre vous que ma main....

Il n'achève point... Zora s'est précipitée....: elle détache son casque, regarde... Les premiers rayons du jour lui montrent le visage pâle d'Ismaël.

Pâle comme lui, muette, immobile,

anéantie par la douleur, elle le considère attentivement; elle voudroit, elle ne peut douter de son crime. Sans prononcer une parole, sans pouvoir faire un mouvement, elle demeure stupide et glacée. Ses cheveux sont dressés sur son front, ses lèvres blanches restent ouvertes, ses yeux égarés et fixes s'attachent sur les yeux éteints d'Ismaël, qui cherche de sa main mourante et saisit la main de Zora.

O mon amie! lui dit-il, à la plus chère des épouses! calme ton affreux désespoir; pardonne-toi ta cruelle erreur, comme Ismaël te la pardonne. Tu voulois venger mon trépas, je croyois punir le perfide Osman: tes sanglantes mains sont pures. Le coup mortel que tu m'as donné me prouve encore ton amour. J'expire en te regardant, en pressant ta main chérie, en l'appliquant contre mon œur; va, ma mort n'est point douloureuse. Au nom denotre amour, ma tendre Zora, au nom de notre digne père qui n'aura plus d'en-

#### LIVRE VII.

fans que toi, promets-moi de vivre pour le consoler : hâte-toi de me le promettre; l'impitoyable mort va m'atteindre, elle approche, je la sens.... Adieu, Zora, ma bien-aimée.... Adieu, mes uniques amours.... 'Ismaël t'a pardonné sa mort, accorde-lui du moins ta vie.....

Sa voix s'éteint, ses yeux se ferment, sa tête tombe, et sa main froide quitte la main de Zora. Zora, toujours immobile, le regarde encore quelques instans. Tout-à-coup ses genoux tremblent, ses bras se roidissent, ses dents se frappent. Elle s'incline, elle s'approche du visage d'Ismaël, cherche ses lèvres qu'elle presse avec un mouvement convulsif, s'attache à son corps glace, qu'elle tient lié d'une forte étreinte, et rend le dernier soupir.

FIN DU SEPTIÈME LIVRE.

## SOMMAIRE

# DU LIVRE HUITIÈME.

DOULEUR de Lara: il rend les demiers deouirs à Limatie et à son épouse. Arrivée de Gonsalve. Joie de l'armée. Transports des deux amis. Terreur des Maures: ils veulent fuir dans leur ville. Almanor les arrête. Il envoie défier Gonalve. Isabelle accepte le défi. Tourmens du héros. Un troubadour vient le chercher. Il trouve Zuléma dans un bois. Son entretien avec-la princesse. Sa vertu l'emporte sur son amour : il revient à l'armée. Il est arrêté par les Bérébères. Combat et mort d'Almanzor. Bataille générale. Exploits et générosité de Gonzalve. Victoire det Espagnols.

# LIVRE HUITIÈME.

MORT. mort que l'on redoute et qui seule donnes le repos, tu ne serois pas un malheur, si toujours tu frappois ensemble les amis fidèles, les tendres amans. Cesser d'exister n'est rien; se quitter est le plus grand des maux. Il n'est pas à plaindre celui qui, vers la fin ou dès les premiers pas d'une glorieuse carrière, tombe et s'endort content de lui-même: mais son amante, mais son ami, quidemeurent avec sa cendre, qui ne conservent de la vie que la faculté de souffrir, voilà les vrais infortunés, voilà ceux qui méritent nos larmes. Inutile, étranger au monde, semblable au triste voyageur égaré dans des régions lointaines, celui qui survit à l'objet qu'il aime, se croit au milieu d'un peuple sauvage: il parle, et n'est point entendu; on lui parle, il ne peut répondre. La 2.

langue des indifférens est inconnue à son cœur; les hommes qu'il voit ne sont pas ses frères, ils ne pleurent pas comme lui. Inaccessible aux émotions douces, même à celles de la vertu, il ne la regarde que comme un devoir, il ne se souvient plus qu'elle est un plaisir. Seul, isolé dans l'univers, il erre dans un désert immense, où rien n'intéresse sa vue, où ses yeux fatigués, éteints, cherchent seulement un tombeau. C'est là qu'il adresse ses pas, c'est là qu'il brûle de descendre, et le tombeau s'éloigne sans cesse. O Zora! ô tendre Ismaël! du moins vous périssez ensemble; vos ames, toujours réunies, vont s'aimer encore dans les cieux: ah! votre sort, tout affreux qu'ilest, doit faire envie an cœur solitaire qui n'a plus que des souvenirs.

Les deux époux malheureux venoient de términer leur vie; la garde espagnole les environnoit, la tête baissée, les mains jointes, dans le silence de la pitié, lorsque

## LIVRE VIII.

Lara, sorti du conseil, après avoir obtenu du roi la liberté de son captif, arrive en réclamant le combat que lui dérobe Ismaël. Quel spectacle frappes avue! les deux amans étendus sur l'herbe rouge de leur sang, leurs mains froides entrelacées, leurs visages pâles tournés l'un vers l'autre, et leurs lèvres entr'ouvertes semblant chercher leur dernier soupir!

A cet aspect, Lara jette un cri. Les Castillans lui racontent la fatale erreur des jeunes époux. Le héros frémit et verse des pleurs; il se reproche avec amertume d'être la cause de leur trépas; il veut au moins honorer leur cendre, il veut que les derniers devoirs acquittent sa triste amitié. Un même tombeau réunit ces dépouilles, et deux myrtes entrelacés y sont plantés de la main de Lara: Croissez, dit-il, arbres de l'amour, croisez dans la terre où reposent deux infortunés que l'amour fit mourir. Le voyageur, le guerrier sensible qui s'ar-

rêtera sous votre ombre, sentira tressaillir son cœur, répandra malgré lui des larmes; les époux de cette contrée viendront, sous votre feuillage, prononcer leurs tendres sermens; et les parjures, s'il en est, se détourneront avec honte, et n'oseront pas fouler l'herbe qui couvrira ce tombeau sacré.

Après avoir rempli ces tristes soins, Lara retourne aux travaux de la nouvelle cité. Déjà les fossés profonds sontrevêtus de fortes murailles, déjà les remparts dominent la plaine, les portes roulent sur leurs gonds; des ouvrages avancés les défendent; des maisons de bois, construites à la hâte, marquent seulement la place de ceilles qu'on doit élever. Elles servent d'asyle aux soldats, aux capitaines, aux rois eux-mêmes, qui, ne voulant d'autre palais que l'Alhambra, se trouvent contens d'habiter de simples retraites comme leurs guerriers.

Les Maures, surpris de voir une ville

## LIVRE VIII.

à la place d'un camp détruit, perdent l'espoir et l'audace que leur inspiroit un premier succès. Boabdil, privé d'Almanzor que sa blessure empêche de combattre, n'a point troublé les travaux d'Isabelle, n'a pas osé commettre au sort des armes et son empire et son destin. Les Alabez, les Almorades, sans cesse autour du héros, s'empressent de voir son visage auguste, s'informents'il pourra bientôt les guider à d'autres victoires. Tous les soldats, pénétrés pour lui de respect et de tendresse, environnent à genoux sa tente, demandent à l'Éternel de leur rendre leur soutien, leur père, l'objet de leur reconnoissance et de leur vénération.

Le seul Alamar, jaloux en secret de la gloire de cet Almanzor qu'il croit au moins égaler, indigné de ce que l'armée se regarde comme sans chef tant qu'Almanzor ne peut combattre; Alamar, retiré dans son pavillon, prépare de 230 GONZALVE DE CORDOUE.
nouveaux crimes. Brûlant toujours d'un
amour féroce pour la fille de MuleiHassem, il vient d'apprendre que cette
princesse est de retour à Grenade; il
sait qu'Almanzor et Mulei ontjuré de la
protéger, de la défendre contre ses fureurs. Comptant peu sur les promesses
de l'incertain Boabdil, l'Africain médite en secret de rentrer la nuit dans
Grenade, d'arracher Zuléma de son palais même, et d'aller cacher sa proie
dans les états soumis à son poùvoir.

Tout-à-coup, vers le milieu du jour, un bruyant tumulte vers la ville espagnole, des éclats, des transports de joie, annoncent un grand événement. Les sentinelles des remparts semblent prêtes à quitter leurs postes. On voit les gardes avancées, instruites par des envoyés, partager l'alégresse publique; on remarque sur les murailles les chefs, les soldats pêle-mêle, s'embrasser, se féliciter, remercier tout haut le ciel, et

# LIVRE VIII.

menacer, du geste, de la voix, les superbes tours de Grenade.

Gonzalve venoit d'arriver: Gonzalve, à travers les périls, avoit franchi les Alpuxares, et voyoitenfin la ville nouvelle. Dès qu'il paroît, dès qu'il est reconnu, mille cris lancés dans les airs répètent son nom glorieux: Le voilà, notre héros! le voilà, le grand capitaine! Le ciel nous rend notre sauveur. Espagnols, accourez tous, venez revoir l'invincible Gonzalve.

Les soldats sortent à la hâte, se rassemblent autour du héros. Ils l'environnent, le pressent; leur foule arrêto son coursier. L'un veut toucher et baiser ses armes, l'autre le soulager de leur poids: tous l'invitent, le forcent à descendre, l'enlèvent malgré lui dans leurs bras, et, se disputant un fardeau si cher, ils le portent en triomphe jusqu'aux chefs, aux capitaines qui voloient au-devant de ses pas.

Heureux Lara, vous les précédiez : c'étoit vous que cherchoit Gonzalve. A peine ils se sont aperçus, que tous deux s'élancent au même instant. Ils se joignent, s'embrassent, se pressent, appuient long-tems leurs cœurs l'un sur l'autre, pleurent, et ne peuvent parler. Ils se regardent ensuite, enivrent leurs yeux du plaisir de se voir. Leur langue balbutie quelques paroles que leurs sanglots viennent étouffer : mais ils s'entendent, ils se répondent, et, s'embrassant de nouveau, ils semblent craindre d'être encore séparés. O vaillant Gonzalve! ô brave Lara! quels lauriers, quelle victoire vous valut jamais le bonheur que vous éprouvâtes dans ce moment !

Après avoir satisfait ce premier transport de leurs ames, Gonzalve, sans quitter la main de son ami, répond aux doux empressemens que lui témoignent les autres guerriers. Aguilar, Cortez, Médina, Gusman, le félicitent et l'envi-

## LIVRE VIII. 23

fonnent. Le héros, entouré de héros, est conduit par eux chez la reine; et toute l'armée le suit en remplissant l'air de chants d'alégresse.

Isabelle avec Ferdinand s'avance pour le recevoir. Gonzalve fléchit le genou. La reine aussitôt le relève, le fait asseoir auprès d'elle, reçoit de sa main le traité que le perfide roi de Fez voulut sceller par un crime. Elle frémit des périls qui menacèrent son ambassadeur. Le roi d'Aragon parle de vengeance, Isabelle ne parle que du héros.

Occupons-nous, s'écrie-t-elle, de ce que nous devons à Conzalve. Il n'est pas en notre pouvoir de nous acquitter envers lui; mais l'estime dess patrie, mais la vénération de l'armée, mais ces transports de joie et d'amour dont son grand cœur doit être touché, voilà sa digne récompense. Grand capitaine, yousétiez absent, le Maure nous a vaincus. Paroissez, et Grenade tombe. Vosrois, vos soldats,

vos égaux, conviennent tous avec orgueil que c'està votre bras que tient la victoire.

Elle dit, et laisse Gonzalve avec le fidèle Lara. Les deux héros, se dérobant à la foule qui les environne, se retirent dans le même asyle. Là, se livrant en liberté au sentiment qui remplit leurs cœurs, ils précipitent leurs questions, veulent à la fois se repondre; et chacun d'eux, en parlant de lui-même, s'interrompt toujours pour parler encore de son ami. Ils commencent cent fois le récit de ce qu'ils ont souffert l'un sans l'autre ; ils pleurent tour-à-tour de joie en rappelantleurs propres périls, de tendresse en apprenant quels dangers ont menacé leur frère. Lara veut voir, veut embrasser ce bon, ce fidèle Pédro qui sauva Gonzalve dans Fez; il l'appelle; il court le chercher, le nomme son bienfaiteur, le serre contre sa poitrine, se fait redire par lui les exploits de Gonzalve sur le vaisseau comble le vieillard de

caresses, et dispute à son généreux ami le droit de le récompenser.

Bientôt il écoute en silence le récit qui intéresse Zuléma. Instruit dès long-tems de la passion de Gonzalve, il apprend sans surprise qu'il estaimé. Les bienfaits de la belle Maure, sa tendre reconnoissance envers son libérateur, la rendent chère à Lara : mais, moins aveuglé qu'un amant, il n'ose espérer qu'un doux hyménée devienne le prix d'une paix qu'il regarde comme impossible. Lara connoît les desseins d'Isabelle, le serment qu'elle a fait de périr ou de s'emparer de Grenade. Il cache ce serment à son ami; il feint, pour né pas l'affliger, de partager son faux espoir; et sa délicate amitié, respectant une illusion qui doit être de peu de durée, prépare déjà des consolations pour les chagrins qu'elle prévoit.

Cependant la prompte renommée a porté jusqu'au camp des Maures la nouvelle si redoutée de l'arrivée de Gonzal y e.

A ce nom, une terreur subite s'empare des Grenadins. Les uns rappellent en pâlissant sa victoire sur Abenhamet, les autres son entrée à Grenade: tous, tremblans, saisis d'effroi, courent au pavillon royal, se rassemblent, se pressent autour de Boabdil, lui demandent à grands cris de retourner derrière leurs murailles, et menacent de quitter le camp, si ce monarque veut les retenir.

Boabdil, Mulei-Hassem de retour auprès de son fils, les chefs des tribus, Alamar lui-même, ne peuvent calmer cet effroi : leurs discours ne sont pas écoutés, leur autorité n'est plus reconnue. Les soldats, séditieux par crainte, bravant leur roi par terreur, retournent en tumulte à leurs tentes, se chargent de ce qu'ils ont de plus précieux, et, se croyant déjà poursuivis par Gonzalve, commencent à fuir vers la ville. Le camp alloit être désert, si le grand Almanzor n'eût paru.

## LIVRE VIII. 237

Almanzor, averti par son père, sort à demi nu du lit de douleur où sa blessure le retient. Il saisit une longue lance qui soutient sa course tardive, et sans turban, sans cimeterre, le front couvert de cette paleur, fard de la gloire et des héros, il vient se montrer aux fuyards.

Où courez - vous, enfans d'Ismaël? s'écrie-t-il d'une voix tonnante : quel funeste délire vous égare, et qu'espérezvous éviter? Est-ce la mort? Vous l'allez chercher, vous l'attirez sur vos têtes. L'Espagnol, du haut de ses murs, va dans un moment s'élancer sur vous et vous égorger comme un vil troupeau. Je ne vous parle point de l'honneur, qui ne peut rien sur vos ames lâches ; jene vous parle point de votre patrie, de votre Dieu que vous trahissez, de vos femmes, de vos enfans, que vous avez sans doute vendus : je vous implore pour vous-mêmes, pour cette vie qui vous est si chère, et que vous livrez à vos ennemis. Arrêtez,

ou vous périssez. Attendez du moins que la nuit puisse, non cacher votre honte, mais assurer votre fuite; attendez que l'obscurité retarde de quelques instans cetrépas pour vous si terrible, et que tout guerrier rend certain dès l'instant qu'il paroît le craindre. Vous hésitez, vous tremblez encore qu'avant la fin du jour Gonzalve ne vienne vous attaquer... Eh bien! seul, je le combattrai: seul je descendrai dans la tombe, ou je délivrerai l'armée de l'ennemi qui la fait trembler. Roi de Grenade, fais partir un héraut; qu'il aille en mon nom défier Gonzalve; qu'il annonce à cet Espagnol que demain, au lever du jour, en présence des deux armées, je l'appelle au combat à mort. Et vous, timides Grenadins, qui jadis ne m'abandonniez pas, daignerezvous attendre, pour fuir, de m'avoir vu périr ou triompher?

A ces derniers mots, les Maures s'arrêtent. Les soldats, en rougissant, con-

sentent à rester dans le camp. Boabdil fait partir le héraut. Mulei-Hassem, baigné de pleurs, gardant un profond silence, presse son fils dans ses bras tremblans. Alamar cache son dépit sous de vaines louanges; et les chefs, la tête baissée, n'osent se livrer à la joie.

Le héraut marche cependant, précédé de deux trompettes. Il arrive aux portes de Santa-Fé. Les ponts se baissent à sa vue: on lui bande les yeux, on le conduit aux rois. Gonzalve alors, avec tous les chefs, étoit auprès d'Isabelle, et s'efforçoit de peindre à la reine les avantages d'une heureuse paix. On annonce le héraut des Maures. Il entre, et fléchit le genou:

Rois de Castille et d'Aragon, dit-il d'une voix assurée, je viens, au nom d'Almanzor, défier au combat Gonzalve de Cordoue. Demain, à l'aube du jour, devant toute notre armée, le prince de 240 GONZALVE DE CORDOUE. Grenade l'attendra dans la plaine; et la mort d'un des deux guerriers pourra seule les séparer.

Gonzalvé, à ces mots, jette un cri de douleur que la reine prend pour un cri de joie. Sans lui donner le tems de répondre : Héraut, dit-elle à l'envoyé, Gonzalve accepte le défi. Ferdinand le conduira lui-même; nous en donnons notre foi royale. Sors, va porter ma réponse.

Alors, se tournant vers Gonzalve, qui cherche à cacher à ses yeux le trouble dont il est agité: Soutien de mon trône, s'écrie-t-elle, mes vœux sont enfin exaucés! Quand ce barbare immola mon gendre, ma seule prière au Seigneur fut qu'il le livrât dans tes mains. Ce Dieu tout-puissant m'a donc entendue! O ma fille, réjouis-toi, la mort d'Alphonse sera vengée!

Le roi Ferdinand, qui l'écoute, partage

tage son transport maternel. Il détache sa terrible épée (1), la même qui, dans les mains du Cid, vengea sa patrie et son père, conquit et Chimène et Valence, et que les souverains d'Aragon gardoient comme un précieux trésor.

O toi, dit-il à Gonzalve, toi qui ressembles si bien à Rodrigue, reçois le glaive de ce héros. Ilne m'appartient que par ma couronne; il est bien plus à toi par ta valeur. Que ce fer punisse le meurtrier d'Alphonse, qu'il fasse triompher l'Espagne, et qu'il reste à jamais aux mains les plus dignes de le porter!

Tous les chefs de l'armée applaudissent; tous environnent le héros, célèbrentdéjà sa victoire, annoncent la chûte de Grenade dès que son défenseur ne sera plus; et se livrant d'avance à la joie de voir triompher leur rival de gloire,

<sup>(1)</sup> Cette épée s'appeloit Tizona; elle est célèbre dans l'histoire du Cid.

242 GONZALVE DE CORDOUE. ils prouvent que les cœurs généreux sayent admirer sans être jaloux.

Gonzalve, interdit, accablé, peut à peine répondre à la reine, à Ferdinand, à ses compagnons. Sa bouche s'ouvre cent fois pour déclarer hautement que Zuléma sauva ses jours; que les plus doux, les plus forts liens l'attachent à cette princesse; que son frère est sacré pour lui : mais l'honneur, le sévère honneur, cette idole des grandes ames, l'honneur, qui compte pour rien les peines des cœurs sensibles, impose silence au héros. Peut-il refuser un défi? Peut-il tromper le vœu de ses rois, l'attente de toute l'armée, et sacrifier à l'amour son devoir, son pays, sa gloire? En proie à ces combats déchirans, il échappe à la foule qui le presse, et se retire suivi de Lara.

C'est alors que, se précipitant dans les bras de cet ami fidèle, il baigne de pleurs son visage; il lui répète mille fois

le serment fait à son amante de respecter toujours Almanzor. Il lui présente l'obstacle invincible que sa victoire doit apporter à son hymen avec la princesse, la douleur, la rage de Mulei-Hassem, la menace de Zuléma d'éteindre à jamais son amour pour lui s'il versoit le sang de son frère : Elle cessera de m'aimer! s'écrie-t-il avec désespoir. Ami, non, tu ne peux comprendre, non, tu ne peux concevoir le malheur, l'horrible malheur de n'être plus aimé de Zuléma. Je puis supporter son absence, je puis souffrir toutes les peines, tous les tourmens de la jalousie, je puis traîner ma triste existence en attendant un siècle entier le bonheur de la voir un moment : mais manquer à la foi promise, mais faire couler ses larmes, mais attirer sur moi sa haine, grand Dieu! la haine de Zuléma! . . . . non, ami, j'aime mieux mourir, j'aime mieux perdre ma vaine gloire, j'aime mieux 244 GONZALVE DE CORDOUE. que tu m'immoles toi-même avant d'avoir commis ce crime affreux.

Lara l'écoute en silence : il n'a pas besoin de lui rappeler ce qu'il doit à sa patrie; les pleurs que verse Gonzalve prouvent assez qu'il s'en souvient. Lara le serre contre son cœur; et craignant le refus qu'il prévoit; il propose d'une voix timide de combattre à la place de son ami, Le héros repousse cette offre : elle humilie son courage, elle alarme son amitié. Le péril est grand avec Almanzor, Gonzalve ne peut le céler : Gonzalve exposeroit la vie du mortel qu'il chérit le plus! Cette seule idée le fait frissonner. Il défend avec force à Lara de le presser davantage; il se reproche d'en avoir trop dit; et, résolu de remplir son devoir, il se décide à déployer toute sa force, toute son adresse pour préserver ses propres jours sans attaquer ceux de son ennemi.

Tandis qu'il ose concevoir cette chi-

mérique espérance, la nuit qui s'avance avec les étoiles, engage enfin les deux amis à prendre ensemble un léger sommeil. Tout-à-coup ils sont réveilles par un des soldats qui gardent les portes.

Grand capitaine, dit-il à Gonzalve, venez entendre un de ces troubadours qui vont errant par toute l'Espagne, chantant les exploits des héros, les peines des annans fidèles. Seul, au-delà des retranchemens, il demande à vous entretenir.

A ces mots, l'amoureux Gonzalve, qui pense que tout l'univers doit lui parler de Zuléma, se lève précipitamment, exige de son ami de ne pas l'accompagner, et se rend aux portes avec le soldat.

A peine est-il sur le haut du rempart, qu'il découvre de loin le troubadour enveloppé d'un large manteau, debout sur le bord du fossé, chantant ces douces paroles aux sentinelles attentives:

> Soldat qui gardes ces créneaux, Appuyé sur ta longue lance,

Fais-moi parler à ton héros, Soldat qui gardes ces créneaux: Pour guérir de sensibles maux, J'ai besoin de ton assistance, Soldat qui gardes ces créneaux, Appuyé sur ta longue lance.

La beauté, la gloire et l'amour
Je vais chantant de ville en ville;
C'est tout le bien d'un troubadour,
La beauté, la gloire et l'amour:
Un moment avant qu'il soit jour,
Dans tes murs donne-moi l'asyle;
La beauté, la gloire et l'amour
Je vais chantant de ville en ville.

Ux lien tendre et fraternel
Nous unit au guerrier sensiblé;
Il est, il doit être êternel,
Ce lien tendre et fraternel:
Notre lyre rend immortel
Celui que son bras rend terrible;
Un lien tendre et fraternel
Nous unit au guerrier sensible.

A ce son de voix connu de Gonzalve, au mystère dont s'enveloppe cet étranger, le héros impatient fait ouvrir la porte et court auprès du troubadour. Il le regarde, l'envisage à la clarté de

la lune; il reconnoît sous ce déguisement Amine, la fidelle Amine, une des esclaves de Zuléma. Il jette alors un cri de joie, et se hûte de lui demander où respire celle qu'il adore.

Elle est dans ce bois, lui répond l'esclave, en lui montrant un bocage que l'on distinguoit du pied des remparts. C'est pour vous voir, pour vous parler, qu'elle est sortie de Grenade. Déguisée ainsi par son ordre, afin de pénétrer dans vos murs, je viens vous chercher, Gonzalve, et vous conduire auprès d'elle.

Déjà le héros est en marche. Il laisse loin derrière lui l'esclave qui doit le guider; il court, arrive au bocage, voit la princesse, et tombe à ses pieds. Il veut parler, des larmes de joie interrompent ses mots sans suite; il presse la main de son amante, la couvre de ses bàisers; mais Zuléma doucement la retire; et raffermissant sa voix que son émotion avoit altérée:

Qu'ai-je appris? dit-elle; et quel affreux bruit m'a forcé de quitter Grenade, de vous chercher seule, dans la nuit, au milieu de ce bois désert, de trahir à la fois pour vous mes devoirs envers mon père, envers ma patrie, envers moi? Est-il vrai que demain matin vous deviez périr ou tuer mon frère? est-il vrai que le glaive dont je vous armai doive percer le sein d'Almanzor?

Zuléma, lui répond Gonzalve, n'accablez pas un infortuné. C'est Almanzor
qui me défie, mes rois ont reçu son cartel. Mes rois et toute notre armée ont
remis dans mes mains leur cause. Pouvois-je me refuser à leurs vœux? Devois-je déclarer nos secrets liens, ou
alisser soupçonner mon courage? Non,
vous ne l'eussiez pas voulu; vous-même
m'eussiez empêché de m'avilir aux yeux
de ma patrie, de mériter son mépris.
Mais que votre cœur se rassure: demain
ma lance et mon épée ne serviront qu'à

ina seule défense; demain j'expirerai plutôt que de menacer les jours d'Almanzor; et j'expirerai trop heureux, je mourrai pour tout ce que j'aime, pour l'honneur et pour Zuléma.

Ecoute, reprend la princesse : je ne suis qu'une femme foible, peu instruite des barbares loix qui font égorger les héros. Peut-être il me seroit permis de te rappeler tes sermens, de te demander si l'honneur, l'honneur sacré des ames pures, qui n'est pas toujours celui des guerriers, ne te défend pas de tourner ton glaive contre le frère de ton amante, de manquer aux plus saintes promesses, de faire mourir mon vertueux père dans les larmes du désespoir : mais je t'adore, Gonzalve; et tout ce qui tient à ta gloire devient respectable à mes yeux. Ne crains pas que je vienne ici te donner des conseils indignes de ton courage, abuser de mon pouvoir sur toi pour te demander une lâcheté: non, Gonzalve, ne le crains

pas. Je viens te jurer encore que c'est toi seul que j'ai chéri, que, jusqu'à mon dernier moment, je ne chérirai que toi seul; je viens, certaine de mourir, te faire mes derniers adieux....

O ciel! interrompt le héros, et vous voulez!...-Je veux que tu m'entendes, que tu connoisses mes malheurs, que tu décides toi-même si je peux supporter la vie. Je te dois compte de mes motifs pour attenter à des jours qui n'appartenoient qu'à toi seul. Apprends ce qui s'est passé; apprends que c'est du comble de la félicité, que je me voistoutà-coup plongée dans l'abyme de l'infortune. J'avois tout dit à mon père, j'avois touché son sensible cœur. Avertis en secret que l'impie Alamar osoit encore me menacer, nous devions sortir de Grenade, fuir à jamais loin de Boabdil. Un vaisseau, déjà chargé de nos trésors, alloit nous conduire en Sicile. Là, tu nous aurois réjoints aussitôt que la paix, aussi-

tôt qu'une trève t'auroit permis de quitter tes rois. Là, tranquille chez les chrétiens, professantta religion sainte, depuis si long-tems la mienne, je t'aurois donné ma foi à la face de tes autels : le meilleur des pères y consentoit. Là, paisibles, inconnus, oubliés du reste du monde, occupés seulement de nous plaire, de rendre heureux ce digne vieillard, de jouir sans cesse de ces plaisirs purs que deux ames pures ne goûtent qu'ensemble, nous aurions vu s'écouler ces jours rapides, ce peu de jours que le ciel accorde aux humains pour la tendresse et pour le bonheur. C'est dans cet instant où je m'enivrois du charme de cette espérance, qu'on vient m'annoncer que demain tu dois égorger mon frère, ou recevoir de lui la mort... Car, cesse de t'abuser, cesse de croire, Gonzalve, que tu pourras, avec Almanzor, éviter le trépas sans le lui donner. Mon frère, aussi vaillant que toi, aussi exercé dans votre art terrible,

a juré de périr ou de t'immoler. Mon frère tient ses sermens. Sa cause est meilleure que la tienne : il veut délivrer sa patrie; tu cherches à l'asservir : il combat pour sauver son épouse; tu combattras pour perdre ton amante, pour rendre impossible à jamais cet hymen, ce tendre hymen, déjà si difficile par tant d'obstacles, mais dont le rêve consolateur étoit nécessaire à mon existence. Si la fortune est égale, si le ciel est juste, tu dois succomber : et penses-tu que j'y pourrois survivre? Si tu triomphes, je dois te haïr; et le trépas m'est bien plus facile. Adieu donc, malheureux ami; adieu, puisque je peux encore te donner ce doux nom d'ami, te parler, te regarder, presser sans crime cette main chérie que j'espérois unir à la mienne, cette main qui dans une heure..... Adieu, Gonzalve, adieu pour jamais.

En prononçant ces derniers mots, un tremblement la saisit; elle quitte avec

essort la main de Gonzalve, répète adieu d'une voix étoussée, veut s'éloigner, et tombe à quelques pas privée de tout sentiment.

Le héros vole, la relève; l'esclave accourt pour la secourir; mais rien ne rappelle ses sens : et les premiers feux de l'aurore commencent à briller sur l'horizon!

Gonzalve hors de lui-même, ivre d'amour, oppressé de sanglots, Gonzalve aperçoit le jour et ne peut quitter son amante. Il la voit pâle, sans vie, la tête renversée, les cheveux épars; il la soutient dans ses bras, il sent couler sur ses mains tremblantes les pleurs qui s'échappent encore de la paupière de Zuléma. Le héros s'égare, sa raison s'altère; il ne pense plus au combat promis, il ne pense qu'à son amante, il ne voit qu'elle dans l'univers. Le tems s'écoule, l'heure appreche; il oublie.... lorsque tout-àcoup ses regards se portent sur son épée,

254 GONZALVE DE CORDOUE. sur cette épée du Cid que son roi vient de lui donner. L'aspect de ce glaive le rend immobile. Le nom, le grand nom qu'il rappelle, l'emploi pour lequel il lui fut remis, le sang du père de Chimène que Rodrigue versa malgré son amour, tout dans un instant retrace à Gonzalve les devoirs qu'il est prêtà trahir. Une vive rougeur colore son visage, une sueur froide coule de ses membres; l'image de Lara s'offre à ses yeux, de Lara qui l'attend, qui répond à l'armée de l'honneur. de la gloire de son ami... et l'aurore a déjà paru.... et peut-être on ose douter... Gonzalve jette un cri terrible : il remet dans les bras d'Amine le fardeau si cher dont il est chargé, saisit la main de Zuléma qu'il appuie contre ses lèvres, part, revient précipitamment, la recommande aux soins de l'esclave, s'attache encore à cette main qu'il inonde de ses larmes, rassemble dentuyeau toutes ses

forces, s'arrache enfin d'auprès de son

amante; et, craignant de retourner la tête, presse sa marche vers Santa-Fé.

Il n'étoit pas sorti du bocage, qu'il entend des cris, des gémissemens, et voit une troupe de cavaliers dispersés, errant dans les bois, remplissant l'air de plaintes funèbres. C'étoient les tristes Bérébères laissés à Carthame par Zora. Inquiets du sort de cette jeune épouse, ils la cherchoient depuis le jour précédent, et venoient d'apprendre qu'elle avoit péri sous les murs de la ville chrétienne. Pénétrés de douleur, brûlant de la venger, à peine ils aperçoivent Gonzalve, qu'altérés de sang espagnol, ils se réunissent pour l'attaquer. Le héros tire son épée, et, se mettant à l'abri des arbres qui seuls peuvent le sauver de tant d'assaillans, il livre à pied, sans cuirasse, le plus périlleux des combats. Plusieurs Bérébères tombent sous ses coups: mais, forcé de fuir d'arbre en arbre, le héros voit avec désespoir que toujours un nou-

vel ennemi succède à celui dont il est vainqueur. Le tems se prolonge, le soleil paroît, il brille déjà dans les cieux; Gonzalve redouble d'efforts; il tente de s'emparer d'un coursier : les coursiers numides l'évitent; ils ne connoissent que leurs conducteurs. Il veut.se faire jour à trayers les lances : mais les Bérébères, légers comme l'air, l'entourent, le pressent de toutes parts.

Pendant ce tems, le brave Almanzor, dès les premiers rayons du jour, avoit demandé ses armes. Encore foible de sa blessure, mais soutenu par sa vertu, par son amour pour sa patrie, il croit avoir toutes ses forces, et ne s'est jamais senti plus d'ardeur. Il revêt sa brillante cuirasse, qu'il couvre d'une cotte de mailles impénétrable au fer le plus aigu. Il ceint sa tête d'un turban doublé de trois lames d'acier; il l'affermit et l'attache par une chaîne d'airain. Un manteau de pourpre lui descend jusqu'à

la

la ceinture, où pend à de longs anneaux d'or un cimeterre trempé dans Damas. Il prend sa lance, son bouclier; et, prêt à sortir de sa tente, il fléchit un genou devant l'Éternel:

Dieu de la victoire et de la justice, dit-il en élevant la voix, Dieu qui sondes les cœurs des humains, tu sais quel espoir m'anime; tu sais que c'est pour ta loi sainte, pour ton culte qu'on veut détruire, pour mon pays qu'on veut asservir, que je vais combattre aujourd'hui le plus redouté des guerriers. Fais que ma force égale mon courage; rends ton soldat digne de ta cause, et soutiensmoi de ton bras puissant. Si mon heure est arrivée, si mes destins sont achevés, Dieu de bonté, prends soin de mon épouse; veille sur elle du haut de ton trône, empêche-la de succomber à sa douleur. O Allah! je ne me plaindrai point de mourir, si Moraime peut me survivre.

Après ces mots, prononcés en répandant quelques larmes, le héros se lève d'un air auguste, marche à pas précipités vers le coursier écumant que quatre esclaves ont amené. Il s'élance sur lui, frappe son bouclier, et s'avance d'un pas tranquille vers le lieu marqué pour ce grand combat.

L'armée des Maures, sous la conduite de Boabdil, de Mulei-Hassem, d'Alamar, ne tarde pas à le suivre. Elle étend dans la plaine ses escadrons. Le vieux Mulei, couvert de ses armes, monté sur un jeune coursier, vient embrasser son généreux fils. Il ne peut lui parler; mais leurs cœurs s'entendent. Le vénérable vieillard s'éloigne pour lui dérober ses pleurs; et le grand Almanzor, au milieu de la lice, attend d'nn air fier et calme l'ennemi qu'il a défié.

Les Espagnols presque aussitôt sortent par troupes de leur ville. Ferdinand, qui vole à leur tête, dispose lui-

même leurs bataillons. Il forme un front égal à celui des Maures, partage sa cavalerie aux deux ailes sous les ordres d'Aguilar-et de Médina; confiant le centre à Nugnès, il se place avec les chevaliers de Calatrave en face du roi Boabdil. Isabelle, du haut des remparts, anime ses guerriers par sa présence : l'on n'attend plus que Gonzalye pour donner le dernier signal.

L'inquiet Lara, qui le cherche et qui n'ose le demander, Lara, parcourant les remparts, voit les deux armées en présence. Il distingue au milieu d'elles Almanzor seul, dans le silence, attendant et cherchant des yeux son ennemi si tardif. Bientôt il entend appeler Gonzalve, et personne ne répond à ce nom. Les Maures jettent des cris insultans. Les Espagnols s'étonnent, murmurent. Les rois, les chefs, les soldats, se plaignont à haute voix: bientôt les deux peuples deconcert accusent également Gonzalve.

Lara désolé frémit de colère. On ose outrager son ami! Lara n'écoute plus rien. Il court, vole vers la retraite où le héros a laissé ses armes; il les revêt précipitamment; il prend ce fameux bouclier où se distingue l'immortel phénix; il monte le coursier de Gonzalve, baisse sa visière, sort à toute bride, et paroît devant Almanzor.

A cette vue, à l'aspect du phénix, les Castillans poussent des cris de joie, les Maures gardent le silence. Almanzor s'apprête : les trompettes sonnent.

Tels que deux aigles furieux, partis du nord et du midi, fendent l'air d'une aile rapide, ettombent en se rencontrant; tels les deux héros élancés se joignent au milieu de la carrière, et ce choc abat leurs coursiers. Debout aussitôt, leglaive à la main, ils se rapprochent et se frappent. Le fer est coupé par l'acier; le feu jaillit de leurs armures. Le Maure, plus grand, plus adroit, précipite ses coups

terribles; l'Espagnol plus fort, mieux armé, se couvre et ménage les siens. Tous deux, sans perdre de terrain, s'agitant à la même place, cherchent le défaut de leurs armes, menacent le flanc, atteignent le casque, parent, attaquent, avancent, se replient dans un instant. Toujours s'opposant le bouclier, toujours pénétrant leurs mutuels desseins, ils les trompent, ils les préviennent : mais aucun d'eux ne peut profiter même du mouvement qu'il a prévu. L'œil a peine à suivre leurs glaives, qui se lèvent, se baissent, voltigent, se croisent souvent au lieu de frapper. Le sang ne coule point encore, la victoire demeure incertaine, la seule fatigue pourra la fixer.

Enfin l'impatient Almanzor, qui consent à mourir pourvu qu'il triomphe, jette le premier son bouclier, recule trois pas, saisit à deux mains son redoutable cimeterre, et, revenant comme a6a GONZALVE DE CORDOUE. la fondre, frappe son ennemi troublé. Le fer partage l'écu de Lara; il coupe encore sa cuirasse; et la pointe, ouvrant sa poitrine, lui fait une large blessure, d'où le sang jaillit aussitôt. Lara tombe un genou à terre. Le Maure, plein d'espoir, veut redoubler : mais l'Espagnol saisit l'instant où le mouvement de ses bras relève sa cotte de mailles, il lui porte à l'aîne un coup trop certain, et laisse son fer tout entier dans les entrailles du héros.

Almanzor frappé n'en frappe pas moins. Lara, blessé de nouveau, tombe en palpitant sur le sable. Le prince de Grenade vainqueur reste debout quelques momens: bientôt il chancèle, il succombe, et va mesurer la terre auprès de Lara baigné dans son sang. Tous deux se soulèvent encore; tous deux, d'une main défaillante, cherchent en vain sur la poussière le glaive qui leur est échappé, lorsqu'un guerrier chré-

tien paroît dans la plaine en poussant des cris mêlés de sanglots. Il s'agite, il vole, il déchire les flancs de son coursier poudreux; il invoque les noms de l'honneur, de la justice, de l'amitié.

Les Castillans, à son écu de gueules, pensent reconnoître le brave Lara; les Maures croient voir un traître qui vient immoler Almanzor. Ils s'avancent aussitôt vers lui: les Espagnols courent à sa suite. Les deux armées s'approchent, s'attaquent avec fureur. On se mêle, les armes se heurtent, le sang ruissèle, les guerriers tombent, la plaine se couvre de morts.

Gonzalve, c'étoit lui-même, qui, libre enfin des Bérébères, n'avoit trouvé d'autres armes que celles de son ami; Gonzalve vole à Lara, s'elance à terre, le relève, sent encore palpiter son œur, et le confie aux Castillans pour le porter à Santa-Fé. De-là, courant vers Almanzor, que les Alabez secouroient en vain, il

pousse des cris douloureux en le voyant privé de la vie. Il arrête les Aragonois prêts à se jeter sur les Maures; il défend lui-même contre les siens le corps du héros, objet de ses pleurs, protège, assure la retraite des Alabez, qui l'emportentsur leurs boucliers; et, dès qu'il les voit éloignés, il saisit alors le premier coursier, tire l'épée du Cid, et, se précipitant dans la mêlée, égaré par son désespoir, par son amour, par sa colère, il cherche les périls d'un œil avide, s'y jette pour y succomber, attaque, enfonce, renyerse les plus épais bataillons, retourne au milieu des lances, inonde la terre de sang, demande la mort, la défie, l'implore et la brave à la fois.

Ferdinand, Cortez, Aguilar, se surpassent dans ce grand jour; mais leurs exploits ne sont rien auprès de ceux de Gonzalve. Plus prompt, plus redouté que le tonnerre, il parcourt l'armée ennemie, semant le trépas et la peur; il

immole, dissipe, détruit tout ce qui tente de l'arrêter, s'ouvre par-tout un large chemin où ses victimes tombent entassées, et presse son coursier fatigué, qui peut à peine franchir tant d'arnures et tant de cadayres.

Au milieu du carnage affreux, du tumulte, des cris des fuyards, le héros aperçoit Mulei attaqué par quatre Espagnols, défendant un reste de vie, et prononçant avec des sanglots le nom du fils qu'il a perdu. Cette déplorable vue redouble les maux de Gonzalve: il s'élance, vole à ces barbares, et les a bientôt dispersés; il donne son coursier au vieillard, se range à ses côtés, le couvre de son corps, le guide à travers la mêlée, lui montre de loin Grenade, et lui en ouvre le chemin.

Comme il s'occupoit de ce soin, Alamar, le terrible Alamar, qui vient d'égorger Vélasco, Zuniga, Manrèze, Giron; Alamar, couvert de sang, se pré-

### •66 GONZALVE DE CORDOUE. sente devant Gonzalve. Tous deux s'arrêtent en se regardant : ils ne se virent jamais, mais ils se reconnoissent à leur haine. Gonzalve est à pied ; l'Africain féroce dirige sur lui son coursier. L'espagnol l'évite au passage, et d'un revers coupe les jarrets de l'impétueux animal. Alamar tombe, Gonzalve le frappe. La peau de serpent résiste à ses coups. Le héros surpris saisit Alamar, le serre, l'entrelace de tous ses membres , lutte, roule avec lui sur le sable ; et, l'oppressant du poids de son corps, il se prépare à l'étouffer, lorsque les Zégris et les Africains arrivent de toutes parts, et se réunissent contre Gonzalve. Gonzalve debout quitte sa victime, et seul résiste à leur troupe. Appuyé contre un monceau de morts, couvert de son bouclier criblé, le pied pesé sur quatre Africains qui meurent en mordant la poudre, la tête haute, le bras levé, montrant sa feudroyante épée, il les

insulte, les menace, et donne le tems au roi Ferdinand d'arriver avec ses chevaliers. Les Maurès aussitôt prennent la fuite. Alamar est entraîné dans leurs escadrons. Ils se hâtent, ils se précipitent; ils passent à travers leur camp, qu'ils n'ont plus l'espoir de défendre, et, laissant à leurs ennemis leurs tentes, leurs richesses, leurs vivres, ils vont se réfugier dans leurs murs.

FIN DU HUITIEME LIVRE

#### SOMMAIRE

#### DU LIVRE NEUVIÈME.

Dérestota de Gonzalvo. Trève accordée à sa prière. Regrets du peuple de Grenade. Douleur de Mulci-Hassem et de Zuléma. État horrible de Moraïme. Mort de cette princesse. Funérilles d'Almanzor et de son dopuse. Gonzalve va trouver Zuléma. Il est pris et mis dans les fers. Outrages et tourmens que Boabdil lui prépare. Zuléma descend dans son cachot : elle lui porte du poison. Il se justifie, Alamar vient s'emparer du héros : il le conduit au supplice. Les Epagnols donnent l'assaut. Alamar y court et sauve Grenade. Exploits d'Alamar. Secours inespéré que reçoivent les Maures. Défaite des Epagnols.

### LIVRE NEUVIÈME.

 ${f L}$ 'номмв vertueux qu'on outrage, l'innocentméconnu qu'on opprime, trouvent au fond de leurs ames des consolations dans leurs peines, des forces contre l'adversité. Ils interrogent leur conscience; et ce juge suprême, infaillible, dont la sévérité ne pardonne rien, dont le murmure est un châtiment, les met à l'abri du remords, seul supplice que leur cœur redoute. Mais le véritable amant. au sein même de la victoire, au milieu des succès, des triomphes, devient le plus à plaindre des mortels, s'il craint un reproche de celle qu'il aime. Que lui importent les vaines louanges, les hommages, les respects du monde entier? c'est le suffrage de son amante, c'est son estime, dontila besoin; sans cette estime, il n'est pas sûr de mériter la sienne propre. Son ame, qui n'est plus en lui, ne

voit, ne juge que par d'autres yeux; et sa vertu, fière, indépendante, en présence de tout l'univers, tremble et n'ose croire à son innocence, si l'objet qu'il adore peut la soupçonner.

Gonzalva, convert de gloire, n'éprouvoit que trop cet affreux tourment. Almanzor n'est plus, et sa sœur doit croire Gonzalve son meurtrier; Lara expire peut-être, et Gonzalve a causé sa mort! Ces désolantes idées l'occupèrent seules pendant la bataille, lui firent chercher avec tant d'ardeur et les périls et le trépas. Indigné contre lui-même, en courroux contre sa fortune, dès qu'il ne voit plus d'ennemis, il quitte ess compagnons; et, sans parler à Ferdinand, sans se découvrir à l'arusée, il vole auprès de Lara.

Isabelle étoitavec lui. Ses blessurés ne sont pas mortelles : Gonzalve en pousse des cris de joie. Il se fait répéter cent fois cette assurance si chère: il serre dans ses bras son ami, le baigne, l'inonde de pleurs, mêle à ses tendres caresses les reproches les plus douloureux. A genoux auprès de son lit, il l'appelle son dieu tutélaire, raconte, publie hautement ce que l'amitié lui fit entreprendre, et déclare qu'il lui doit l'honneur.

Après cet aveu, le héros se retire avec Isabelle, l'instruit de sa passion violente, de ses sermens, desessecrets. Il apprend à l'auguste reine comment les bienfaits, la reconnoissance attachent pour jamais Gonzalve à la fille de Mulei-Hassem; comment, s'étant rendu près d'elle pendant la nuit précédente, son retour fut retardé par l'attaque des Bérébères. Il parle peu de ses exploits contre ses nombreux assaillans; mais il exagère sa faute pour augmenter la gloire de son ami.

Isabelle l'écoute, l'admire et s'attendrit sur ses malheurs. Elle le console, elle le rassure, promet d'employer ses efforts pour le justifier près de son amante, pour éteindre la haine injuste que doit

ressentir le vieillard Mulei. Dès ce moment Zuléma devient chère à la sensible reine : elle sauva les jours de Gonzalve, elle adore le dieu des chrétiens : Isabelle la nomme sa fille, et brûle de l'unir au héros.

Pendant ce tems, le Roi d'Aragon, après avoir abandonné le camp des Maures au pillage, ramène ses troupes dans Santa-Fé. Des envoyés de Boabdil ne tardent pas à s'y rendre : ils viennent demander la paix en se soumettant au tribut. Les rois refusent cette paix; mais Gonzalve implore Isabelle : la reine, pour plaire à Gonzalve, accorde une trève de quelques jours.

Hélas! la perte d'Almanzor assuroit assez la ruine des Maures. Ce malheur seul les rend insensibles à tous les autres malheurs. Hommes, femmes, vieillards, enfans, la tête couverte de cendre, déchirant par lambeaux leurs vêtemens souillés, remplissent les places publiques, s'abordent

s'abordent en gémissant, se regardent en poussant des cris, s'embrassent, et mêlent leurs larmes. Les soldats, pâles, tremblans, fuient devant les citoyens, qui leur reprochent avec des outrages d'avoir laissé périr leur général. Les uns veulent quitter Grenade, qui n'a plus désormais de remparts; les autres accusent le ciel, insultent à leur faux prophète, ajoutent le blasphêmeaux plaintes: tous annoncent à Boabdil la fin de son règne impie, et regardent le trépas d'Almanzor comme le châtiment de ses forfaits.

Zuléma, plus à plaindre encore, Zuléma, qui ne donte point que son amant n'ait tué son frère, a voulu se donner la mort: mais ses devoirs envers Mulei l'ontenchaînée à la vie. Elle ne peut, sans être criminelle, abandonner le vieillard dont elle est le dernier appui. Renfermée avec lui dans l'Albayzin, dévorant la moitié de ses pleurs, elle entend son

274 GONZALVE DE CORDOUE. malheureux père redemander cent fois au ciel ce fils objet de sa tendresse, ce filsqui seul le consoloit de tous les maux qu'il a soufferts. Il a perdu sa Léonor, on lui enleva sa couronne, il a vu périr ses amis: Almanzor du moins lui restoit. Il appelle son cher Almanzor, il ne peut penserqu'il lui soit ravi : dans son délire, il croit le voir, l'entendre, l'embrasser encore en embrassant sa fille désolée; et, lorsqu'il s'aperçoit de son erreur, il la repousse, frappe sa poitrine, arrache ses cheveux blancs, qu'il jette avec imprécation, demande des armes, veut aller combattre, veut aller arracher le cœur de ce barbare Gonzalve dont la main égorgea son fils. Ce nom de Gonzalvé lui cause une horreur que ses sens affoiblis ne supportent pas; il tombe épuisé de tourmens dans les bras de sa fille mourante, qui manque elle-même de forces pour résister à tant de douleur.

Mais qui peut rendre le coup affreux dont Moraime fut accablée? Qui peut exprimer ce qu'elle sentit en apprenant par ses propres yeux son effroyable malheur? Hélas! pendant toute la nuit qui précéda ce combat futieste; prosternée au pied des autels, Moraïme invoqua son prophète. Elle lui demanda de défendre le héros qui défendoit sa loi, qui, par tant de vertus sublimes, honoroit sa religion sainte; elle conjura l'Éternel de conserver son plus digne ouvrage, de laisser long-tems à la terre un exemple de justice et d'honneur. Vaine prière! Moraime quittoit la mosquée; elle en descendoit lentement, lorsqu'elle voit ...? O Dieu tout-puissant, éprouvez-vous ainsi la vertu? Elle voit son époux sanglant rapporté par les Alabez. L'effet du tonnerren'est pas plus prompt: sans pouvoir jeter un seul cri, sans pouvoir faire un mouvement, elle tombe, roule sur le marbre; sa tête frappe trois fois les de276 GONZALVE DE CORDOUE. grés, son sang coule par trois blessures, et son corps inanimé vient s'arrêter aux pieds des Alabez.

On la secourt, on la relève; rien ne rappelle ses sens. On l'emporte avec Almanzor, pâle, sanglante, défigurée, sembable au héros qui n'est plus. Leurs visages livides se touchent, leurs cheveux mêlés traînent sur le sable, leur sang confondu souille leurs vêtemens: on eât dit que le même coup venoit de les immoler tous deux.

Enfin, après plusieurs heures, Moraïme rouvre la paupière; ce n'est pas pour verser des pleurs. Entourée de ses esclaves, de ses femmes, de ses amies, qui pansent ses douloureuses plaies, elle souffre en silence leurs soins, se laisse froidement presser dans leurs bras, répond seulement par de foibles signes aux tendres paroles qu'on lui adresse, semble se recueillir en elle-même pour se résigner à son sort, et demande

d'une voix calme qu'on lui laisse son époux.

C'est vainement qu'on la supplie de renoncer à ce triste desir, de ne pas rendre plus cruels les maux dont elle souffre assez; elle persiste avec douceur, elle commande avec prière, et marche d'un pas assuré vers l'asyle où, sur un lit de pourpre, est déposé le corps du héros. Moraime s'arrête devant lui, le regarde long-tems d'un œil fixe, sans prononcer une parole, sans laisser échapper un soupir. Ses esclaves, épouvantées de cet horrible silence, se hâtent d'éloigner les armes dont elle pouvoit s'emparer. Moraïme s'en aperçoit, et leur adresse un sourire amer. Elle s'approche de son époux, lui prend la main qu'elle baise, en tire un saphir enchâssé qu'Almanzor ne quittoit jamais. Maîtresse de cette bague, elle reporte des yeux plus sereins sur le visage du héros, s'incline deux fois devant lui, pose ses lèvres

sur ses levres pâles, demeure long-tems à les presser : ensuite, se retirant à pas lents, elle se retourne, le regarde encore, lui fait de la tête un signe d'adieu, semble lui dire d'un air doux que cet adieu ne sera pas long, et regagne son appartement.

Elle s'y renferme seule; elle y demeure plusieurs heures. See esclaves inquiètes n'osent d'abord y pénétrer; enfin, elles brisent les portes, et trouvent Moraïme glacée, en proie aux horreurs du trépas. Tous les secours sont inutiles; elle expire, elle n'est déjà plus. La bague tl'Almanzor a fourni le poison, que ce héros portout toujours dans la crainte de Boabdil.

Ce nouveau malheur ne peut augmenter la désolation de Grenade. Le roi, le peuple, consternés, profitent de la trève accordée pourfaire les obsèques des deux époux. Le même tombeau les attend dans un bois éloigné de la ville, où repose la cendre des princes, des guerriers et des citovens. L'infanterie ouvre la marche : les soldats, rangés en silence, la tête penchée sur leurs boucliers, le visage baigné de pleurs, portent leurs armes renversées, marchent d'un pas égal et lent, marqué par les coups lugubres des tambours entourés de crêpes. La cavalerie les suit, traînant dans la poussière ses étendards. Des esclaves mènent en main les tristes coursiers d'Almanzor, couverts de longues housses noires, chargés du turban, de la lance, du cimeterre du héros. Ces coursiers, jadis si superbes quand ils portoient leur maître aux combats, semblent connoître leur malheur: ils baissent leur front vers la terre. lèvent avec peine leurs pieds tardifs, et vont balayant le sable de leur crinière longue et touffue.

Après eux cent jeunes garçons, couronnés de cyprès et de roses blanches, tiennent des vases remplis de parfuns.

Cent jeunes vierges les suivent, jetant sans cesse des fleurs sur Almanzor et sur Moraïme, que portent dans le même cercueil les chefs de la tribu des Alabez. Les imans marchent auprès d'eux, priant à voix basse l'ange de la mort de conduire ces ames pures dans l'heureux séjour des martyrs. Ils précèdent le roi Boabdil, environné de sa cour, d'Alamar et des Zégris, qui feignent du moins de verser des larmes. Le vénérable Mulei, l'infortunée Zuléma n'auroient pu, sans mourir, les accompagner : seuls ils étoient restés dans la ville. Le peuple, vêtu de deuil, gardant un morne silence, suit à pas lents la triste dépouille du dernier soutien qui lui restoit.

» Arrivés dans le bois solitaire, nommé pareux la forêt des larmes, les corps sont déposés dans le tombeau. Les imans disent les prières. Bientôt les vierges, d'unevoix plaintive, commencent l'hymne de la mort: tous, les yeux baissés

### LIVRE IX. 281

vers la terre, les mains croisées sur la poitrine; écoutent ce chant de douleur:

PLEURE, famille d'Ismaël, Pleure le plus grand de tes frères, Celui dont les vertus si chères Fléchissoient pour nous l'Éternel. Invincible comme nos pères, Comme eux, hélas! il fut mortel : Pleure, famille d'Ismaël, Pleure le plus grand de tes frères.

Quam le cèdre, qui dans les airs Portoit sa tête verdoyante, Tombe, et de sa chûte bruyante Fait gémir au loin les déserts, Les larmes des tristes bergères Demandent un ombrage au ciel t, Pleure, famille d'Ismaël, Pleure le plus grand de tes frères.

Joun funeste, jour de douleur, Où deux époux meurent ensemble, Où le même tombeau rassemble La vertu, l'amour, la valeur! Ton souvenir, dans nos mières, Sera cher autant que cruel! Pleure, famille d'Ismaël, Pleure le plus grand de tes frères.

Pendant cet hymne funèbre, les imans achèvent la cérémonie. La terre enferme le corps d'Almanzor et celui de Moraïme. Une simple pierre les couvre; et leurs noms gravés sur cette pierre, rendent ce tombeau plus sacré que ne le furent jamais les fastueux mausolées.

Hélas! cette vive douleur, ces regrets amers, éternels, que ressent tout le peuple maure, accablent l'ame de Gonzalve: il voudroit racheter de ses jours les jours du héros qui n'est plus. L'idée que Zuléma le croit coupable, la crainte qu'elle ne succombe à ses maux, qu'elle ne haïsse celui qui ne respire que pour elle, tous les tourmens du désespoir, rendus plus affreux par l'incertitude, viennent l'assaillir à la fois. Il accuse toute la nature, il roule cent projets insensés: tantôt il veut aller à Grenade offrir sa tête à ses ennemis; tantôt il veut quitter le siége et s'exiler dans un désert. En proie aux rêves, au délire

d'une imagination ardente qu'allume une passion plus vive encore, il s'agite, s'inquiète, soupire, change à chaque instant de dessein, reprend ceux qu'il abandonna, rejette celui qu'il est prêt à suivre; et, peur comble d'infortune, il n'ose confier ses peines à son ami presque mourant, à son ami dont la valeur en fut l'innocente cause. Il ne peut pourtant lui cacher le violent chagrin qui le tue, mais il lui donne un autre motif: il trompe l'amitié par délicatesse, et lui dissimule ses maux de peur qu'elle ne les sente trop vivement. Mais ses maux surpassent ses forces; le héros ne les soutient plus. La mort,

le héros ne les soutient plus. La mort, les supplices, la honte, sont moins redoutables pour lui que la haine de Zu-léma: il bravera tout pour l'éviter. La trève jurée lui donne l'espoir de pénétrer dans Grenade: son amour, même sans la trève, le lui feroit hasarder. Il prend l'habit, la baguette blanche qui

distinguent les hérauts d'armes. Il ne veut ni cuirasse ni glaive : que lui importent ses jours, s'il ne peut se justifier ? Il n'instruit personne de son dessein, se dérobe au fidèle Pédro; et seul, avant le point du jour, il marche aux portes de Grenade.

Les gardes, trompés à sa vue, le laissent passer sans obstacle. Gonzalve s'avance vers l'Albayzin: il s'informe de Zuléma, se dit envoyé d'Isabelle, et demaude un entretien secret avec la fille de Mulei.

On l'observe, on l'interroge; il éprouve de longs délais. Sa contenance, son air de douceur, de franchise, de loyauté, l'emportent enfin sur les refus. Deux esclaves l'introduisent dans une galerie autique, où la princesse, instruite par eux, croit devoir au nom d'Isabelle de répondre à son envoyé. Couverte d'un long voile noir, soutenue par la jeune Amine, elle vient, s'avance d'un pas chancelant. Le héros l'aperçoit à peine, qu'il se précipite, et tombe à ses pieds : O vous, lui dit-il avec larmes, vous que je n'ose envisager.....

A cette voix, à son aspect, Zuléma, tremblante, interdite, détourne les yeux et veut fuir. Écoutez-moi, s'écrie Gonzalve, ou faites-moi donner la mort; je la cherche, je la desire; je vous la demande à genoux, cette mort cent fois moins horrible que votre haine ou votre mépris. Mes mains sont pures, Zuléma : daignez abaisser sur moi votre vue; daignez abaisser sur moi votre vue; daignez regarder un infortuné qui n'a point trahi ses sermens. Apprenez....

Un tumulte affreux empêche le héros de poursuivre. Boabdil, le roi Boabdil arrive suivi des Zégris. Cent soldats, le fer à la main, fondent à la fois sur Gonzalve, le saisissent et le renversent, le chargent de chaînes d'airain. Gonzalve, surpris et troublé, ne tente pas de so défendre; il n'a plus de forces devant

Zuléma. Cette princesse jette des cris perçans; Mulei-Hassem accourt à ces cris : il trouve sa fille au milieu des armes; il reconnoît Gonzalve enchaîné. Le vieillard demeure immobile; Boabdil lui adresse ces mots:

Il est dans mes fers l'ennemi terrible qui perça le sein d'Almanzor, qui remplit Grenade de deuil, et devoit la rendre captive! Mulei, tu le vois devant toi : voilà ce superbe Gonzalve, voilà ce Castillan si fier, qui nous regardoit tous comme sa proie! Sans doute de coupables desseins l'ont conduit jusques dans nos murs. Le traître croyoit abuser nos yeux; mais deux fidèles Zégris, jadis prisonniers du barbare, l'ont reconnu sous ce déguisement. Ma victime ne peut m'échapper. Mulei, contemple dans les chaînes le vainqueur des Abencerrages, le féroce meurtrier de ton fils : supporte l'horreur de l'envisager en songeant à notre vengeance. Demain ce

ftéau du nom musulman expirera dans les supplices; demain le sang de ce barbare lavera la tombe du grand Almanzor; et je veux qu'avant son trépas, livré aux insultes de mon peuple, ce vil chrétien, qui se croit si grand, épuise la fureur, la rage du dernier de mes sujets.

Il dit. Zuléma frémit. Gonzalve, dans le silence, regarde le tyran d'un œil assuré. Mulei lui répond d'une voix tranquille:

Boabdil, gardons-nous tous deux d'épargner le cruel Gonzalve; i'l n'a pas épargné mon fils. Le barbare usa du droit de la guerre; tu dois en user à ton tour. Mon éternelle douleur sera peut-être soulagée en voyant le meurtrier d'Almanzor perdre la vie sur son tombeau. Je veux être présent à ce spectacle. Mais que cette mort nous suffise : immolons notre ennemi sans l'outrager. Méritons le bienfait suprême que

nous accorde le ciel; n'irritons pas sa justice qui semble enfin se désariner, et respectons, en le détestant, le vainqueur du plus grand des homines.

Le sauguinaire Boabdil écoute à peine ces paroles. Les Zégris excitent sa férocité. Il part avec son prisonnier; il ordonne qu'on double ses fers, l'entoure d'une triple garde, fait refermer les portes de la ville; et, suivi de Mulei qui cherche, à le fléchir, il prend la route de l'Alhambra.

Le bruit de ce bonheur inespéré se répand aussitôt dans Grenade. Les soldats, les citoyens, poussent jusqu'au ciel mille cris de joie. Tous précipitent leurs pas pour voir ce héros si célèbre, cet indomtable guerrier, dont le nom seul les faisoit pâlir. Ils se pressent sur son passage, fixent leurs avides regards sur ce captif qu'ils ne craindront plus; et cependant ils reculent encore au moindre bruit de ses fers. Ainsi, quand des chasseurs timides

# LIVRE IX. 289

mides ont enflu surpris dans leurs retsle redoutable lion qui désoloit les campagnes, ils se rassemblent en foule autour de l'objet qui les fesoit fair; ils se livrent à tons les transports de l'alégresse, de la vengeance : mais ils ne peuvent envisager, sans une secrète terreur, celui qui si long-tems les fit trembler.

Dans le palais est un étroit cachot, impénétrable aux rayons du jour. Trois portes d'airain y conduisent. Le roc au milieu duquel on l'a taillé ne laisse à l'air d'autre passage qu'un long et oblique tuyan ferné par dix grilles de fer. C'est la qu'on précipite Gonzalve, tandis qu'on prépare son cruel supplice; c'est là que, chàrgé de chaînes pesantes, scellées dans l'affreux rocher, il entend refermer sur lui les fatales portes de bronze, et qu'il reste seul avec le malheur, l'incertitude et le désespoir.

Sa grande ame n'est point accablée; elle se roidit contre le destin. Il voit la

mort, il la voit horrible; il ne doute point que tous les tourmens ne soient à la fois épuisés sur lui : son courage les soutiendratous: certain d'expirer en héros, sûr que sa gloire ne sera point ternie, il envisage fixément et le trépas et les douleurs: mais mourir sans voir Zuléma, sans lui prouver son innocence! cette idée est pour lui terrible; c'est le seul supplice qu'il ne peut braver.

La malheureuse princesse, demeurée dans l'Albayzin, a peine à retrouver ses sens. Glacée d'horreur, de surprise, elle se retrace ce qu'elle avu, se rappelle les derniers mots, les tendres sermens de Gonzalve, sa justification commencée, les dangers qu'il a bravés pour lui parler; et tout lui dit, tout lui persuade que son amant n'est pas coupable. Cependant il va périr: aucun effort humain ne peut le sauver. Ce n'est pas assez pour l'infortunée Zuléma d'avoir perdu son appui, son frère, son unique défanseur, de s'ère

condamnée au tourment de combattre sans cesse un amour qui sans cesse occupe son ame, d'arracher lentement de son œur l'image chérie qui le remplit; ce n'est pas assez d'aveir à souffrir l'hommage outrageant d'Alamar, et de trembler chaque jour d'être livrée à ce barbare; il faut qu'elle soit témoin du supplice de celui qu'elle aime, d'un supplice mêlé d'infamie, et qu'elle voie son libérateur, le plus grand, le plus magnanime des mortels, terminer sa glorieuse vie dans l'opprobre et dans les douleurs.

O mon frèrel s'écrie-t-elle, si tu respirois encore, tu t'opposerois aux forfaits dont ta patrie va se noircir, tu sauverois un héros semblable à toi par tant de vertus! Sa mort et la mienne sont inévitables; et quand mon amour pourçoit oublier ce que je dois à tes mânes, à nos liens, à ton sang versé, la vigilance de mes tyrans, les précautions prises par leur barbarie, rendroient inutiles mes 292. GONZALVE DE CORDOUE. efforts coupables. Mais je n'offenserai point ta grande ombre; je ne trahirai ni mon devoir, ni les nœuds sacrés qui nous unissoient, en arrachant du moins à la honte l'ennemi qu'estimoit ton cœur. O mon frère! c'est toi que j'implore; viens m'aider à tout hasarder pour épargner uncrime à ton pays, pour sauver ta gloire d'une vengeance que ton ame pure et sensible rejeteroit avec horreur.

Dès ce moment, n'écoutant plus que les conseils du désespoir, elle court près des Alabez pour se faire ouvrir la prison de Gomzaive. Ses efforts sont inutiles ; le jour entier s'est écoulé sans que la tendre-Zuléma puisse concevoir l'espérance d'accomplir son générenx dessein. La nuix vient, et la princesse, plus hardie dans les ténèpres, marche elle-même vers la prison. Elle implore, elle supplie les solt dats de la laisser pénétres un instant; dans cet horrible séjour, elle le demande au nom d'Almanzor; et ce grand-nom,

ses prières, ses larmes, l'amour, le respect qu'inspira toujours la vertueuse Zuléma, touchent enfin les ames dures des satellites de Boabdil. Les portes s'ouvrent et se referment sur la princesse: elle entre, tenant d'une main une coupe qu'elle a cachée à tous les yeux, de l'autre une foible lampe; elle s'avanced'un pas tremblant, et se présente devant le héros:

Gonzalve, dit-elle d'une voix douce, vous m'estimiez trop pour m'attendre ici. S'il n'avoit falluque sauver vos jours, ma vertu s'y seroit refusée. Sûre de mourir après vous, j'aurois laissé perir celui qui n'a pas épargné mon frère, qui n'a pas craint de sacrifier et son amante et ses sermens. Mais il faut vous préserver de l'opprobre, de l'infamie, et j'ai dû me souvenir que Gonzalve m'en préserva. Vous m'avez conservé l'honneur, je viens acquitter ma dette. Tu m'as trop prouvé, cruel, que cet honneur t'est plus cher que l'amour. Moins

coupable et plus malheureuse, je remplis mes devoirs enverstous deux en t'apportant ce poison. Prends cette coupe, Gonzalve, quand j'en aurai bu la moitié. Voilà le seul et triste secours que je puisse t'offir contre nos tyrans. Ta mort est sûre; les outrages, les tourmens t'attendent : échappe aux bourreaux, et meurs avec moi. Ton trépas est dû peut-être à la cendre de mon frère; le mien expiera le crime de ne pouvoir cesser de t'aimer.

En disant ces mots, elle porte la coupe à ses lèvres: un cri de Gonzalve retient sa main. A peine revenu de sa surprise, de sa joie, de sa frayeur, le héros soudève ses chaînes, saisit la coupe; et tombant à genoux:

Que je suis heureux! lui dit-il: je vous vois, je peux vous parler, je peux me justifier à vos pieds du crime que je n'ai point commis. Ah! que Boabdil épuise sur moi sa vengeance, sa barbarie; que les plus horrihles tourmens lassent les torces de mes bourreaux: vous êtes ici, Zuléma, vous avez daigné me chercher jusques dans le séjour du crime, vous m'avez cru le meurtrier d'Almanzor, et vous ne m'avez pas haï... que peuvent maintenant contre moi tous les tyrans de la terre? Vous m'aimez, et je vous ai vue! je meurs content, j'ai vécu.

Mais ne gardez pas votre erreur fatale; cessez de croire que mes mains ont pu verser le sang de votre frère. J'allois le combattre, il est vrai; j'allois, fidèle à l'honneur, et plus fidèle encore à vous, mourir sous les coups d'Almanzor, lorsqu'attaqué par vos Numides, je n'ai pu rejoindre l'armée. Un héros, mon ami, mon frère, a pris soin de sauver ma gloire; il a paru sous mes armes, il a combattu pour moi; prêt à périr, son glaive fatal...

Grand Dieu! s'écrie Zuléma, je te bénis, je te rends grace! Mon œur me l'avoit annoncé.... O mon digne frère!

ne t'offense point si je cesse de gémir un instant en recouvrant le droit si doux d'aimer toujours celui que j'adore! Gonzalve, je ne doute point de ce que me dit votre bouche; mais expliquez-moi ce prodige : hélas! je ne puis espérer que votre sort en soit adouci : Boabdil a trop d'intérêt à vous punir de vos exploits. J'irai du moins prévenir mon père, j'irai réveiller sa pitié. J'emploierai près de Boabdil, près du peuple, près d'Alamar même, tous les efforts. tous les moyens qui sont au pouvoir de l'amour. J'instruirai vos rois de votre péril; je tenterai tout pour sauver votre vie; et, si je ne puis réussir, fière, glorieuse de vous aimer, de pouvoir l'avouer sans crime, je viendrai mourir avec vous, en vous parlant de ma tendresse, en renouvelant les sermens que je n'ai jamais violés, en vous donnant ce nom d'époux, qui, si j'en juge par le plaisir que j'éprouve en le prononçant,

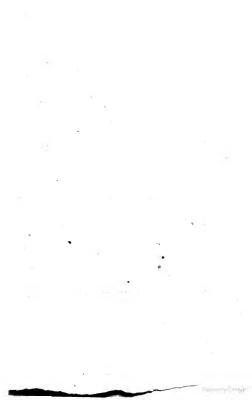

GONZALVE.



Conzalve la soutient dans ses bras;





# LIVRE IX. - 297

doit nous rendre tous deux insensibles au plus douloureux des trépas.

A ces mots, elle jette la coupe, et fait relever Gonzalve. Le héros, pénétré de joie, de reconnoissance, d'amour, 
saisit la main de la belle maure, commence, interrompt le récit qui doit le 
justifier. Ses sanglots étouffent sa voix. 
Enfin, pressé par le tesus, il achevoit 
ce triste récit, lorsqu'un bruit soudain 
se fait entendre. Les portes du cachot 
s'ouvrent tout-à-coup; Alamar, Alamar 
lui-même paroît, environné de flambeaux. Zuléma tombe évanouie, Gonzalve la soutient dans ses bras; le prince 
africain demeure interdit.

Bientôt la fureur montée à son comble se péint dans les traits du barbare. Ses sourcils d'ébène se joignent et semblent couvrir deux globes de feu. Une écume affreuse paroît sur ses lèvres; et sa langue, qui balbutie, prononce à Gonzalve ces terribles mots:

Traître qui m'outrages encore, vil chrétien que je vais punir, l'enfer t'a donc déchaîné pour porter aux derniers excès ma colère et ton insolence! Viens me payer tant de forfaits, viens expirer lentement dans les douleurs que je te prépare; et que ton sang, versé goutte à goutte, satisfasse, sans pouvoir l'éteindre, la haine que je sens pour toi!

Le héros, sans l'écouter, ne s'occupe que de la princesse. Alamar ordonne à ses satellites de l'arracher de ses bras. Gonzalve tente de la défendre : il lève ses mains enchaînées, frappe avec ses fers, et jette sans vie les deux premiers soldats qui l'approchent. Mais, accablé par le nombre, on l'entraîne hors du cachot. Zuléma, qui reprend ses sens, s'elance, et veut suivre Gonzalve: Alamar la fait.retenir; Alamar, qu'elle implore à genoux, refuse d'écouter ses prières; il la repousse, l'accable d'outrages, ordonne à sa garde de l'envi-

# LIVRE IX. 299

ronner, de répondre d'elle jusqu'à son retour, et, forcené de fureur, il entraîne le Castillan.

Le jour ne brilloit point encore : un transfuge venoit d'avertir Boabdil que les Espagnols, alarmés de l'absence du grand capitaine, surpris de voir les portes de Grenade refermées précipitamment, craignant quelque embûche de la part des Maures, vouloient rompre la trève par un assaut. Effrayé de cette nouvelle, cédant aux instances de Mulei-Hassem. Boabdil avoit résolu d'immoler Gonzalve avant l'aurore. Alamar, qui briguoit l'honneur, l'horrible honneur de lui percer le flanc, s'étoit chargé de le conduire à l'heure même sur le tombeau d'Almanzor; et l'infortuné Mulei, suivi de l'escadron des Alabez, attendoit aux portes de l'Alhambra, que l'Africain amenât sa victime.

Dès que Gonzalve paroît, Mulei détourne la vue. Le héros cherche à lui 300 GONZALVE DE CORDOUE. parler, le vicillard s'eloigne et le füit. Les Alabez l'entourent de leurs lances, le pressent dans leurs rangs serrés; et l'impitoyable Alamar prend avec eux le chemin du tombeau.

Mais à peine il sort de Grenade par la porte de l'orient, la seule qui n'est point exposée aux attaques des Espagnols, qu'il entend gronder au loin les foudres de Ferdinand. Les murailles en sont ébranlées; on crie aux armes de toutes parts; le son des trompettes perce les airs; les hennissemens des coursiers, mèlés aux cris des assaillans, annoncent la plus terrible attaque.

Alamar étonné s'arrête. Des envoyés de Boabdil viennent le presser de se rendre aux remparts. Il hésite, il balance encore: Grenade a besoin de son bras, sa haine a besoin du sang de Gonzalve. L'Africain veut l'égorger sur l'heure: mais Mulei et les Alabez s'opposent à sa fureur; ils desirent, ils

301

ont résolu que le meurtrier d'Almanzor ne perde la vie que sur sa tombe; ils regardent ce sacrifice comme une dette envers ce héros. Alamar ne peut arriver jusqu'au cœur de Gonzalve, qu'ils couvrent de leurs boucliers pour le garder à leur propre vengeance; et le bruit de l'assaut qui s'accroît, les orders réitérés de Boabdil, les promesses du vieux Mulei, assez intéressé luimême à venger le fils qu'il regrette, forcent enfin le féroce Africain de lui confier sa victime, et de voler aux combats.

Il étoit tems que sa présence vint ranimer les Maures tremblaus: La brècheétoit ouverte aux murailless Aguilar, Cortez, et les Castillans, s'avançoient en ordre sur ses débris. Gusman et les Aragonois escaladoient les remparts. Boabdil, blessé par Cortez, est emporté, dans l'Alhambra. Les Almorades, les Vanégas, abandonnent en foule leurs

postes. Les Zégris eux-mêmes chancelent devant le brave Aguilar. Gusman saisit déjà les créneaux; les Catalans couvrent les échelles. Ferdinand; du haut des glacis, dirige, anime ses guerriers. Tout fuit, tout cède aux Espagnols. Grenade touche à sa ruine, Grenade est prise dans un instant: Alamar paroît, Grenade est sauyée.

Alamar, semblable aux tempêtes, accourt, arrive et frappe Aguilar. Son fer partagele casque, coupe endeux le front du héros. Foulant à ses pieds ce corps qui palpite, suivi des Zégris qu'il a ranimés, Alamar se jette sur les Castillans en poussant des cris effroyables. Il les fait tombersousson sabre comme le trêfle fleuri tombe sous la tranchante faux. Il attaque, enfonce, éclaircit leurs rangs, immole Uzéda, Salinas, Nugnès et l'aimable Mendoze; Mendoze, qui céda ses droits, ses dignités, ses richesses à son frère, plus jeune que lui, pour qu'il

épousât l'objet de ses vœux. Alamar lui perce le cœur au moment où il nomme son frère. Il s'abreuve de sang, de carnage, renverse du haut de la brèche les bataillons de Castille; et, voyant l'orgueilleux Gusman qui, parvenu sur les murailles, appelle ses Aragonois, il vole, saisit un rocher, qu'il jette en poursuivant sa course. Gusman, atteint, roule avec la pierre. Alamar s'élance aux créneaux, frappe de son glaive l'échelle, qui plie sous les Catalans. Son glaive tranchant la coupe, elle tombe avec les soldats. L'Africain furieux parcourt le rempart, renverse les échelles dressées, remplit le fossé de cadavres, et, se faisant voir tout rouge de sang sur le sommet d'une tour, il montre de loin son sabre aux chrétiens, les appelle, les défie, en blasphémant le nom de leur Dieu.

Ferdinand, Cortez, Médina, rallient leurs soldats épars. Le roi d'Aragon les

ramène, les forme en phalange sur le glacis, les encourage, se met à leur tête, et veut tenter un dernier effort. Mais, comme il va donner le signal, il entendi derrière lui des cris, regarde; il voit arriver dans un nuage de poussière un escadron nombreux de Maures, qui fond sur le flanc de ses bataillons. Les seuls Castillans résistent. L'escadron léger et terrible se serre, se rompt, se déploie, se divisé dans un moment : il attaque par quatre côtés les vieilles bandes de Castille, les enfonce, les force à la fuite; et, plus rapide que l'éclair, chaque cavaller dispersé poursuit à son gré les fuyards. Les Espagnols, frappés de terreur, se précipitent vers leur ville. Cortez, Médina, Ferdinand, sont entraînés au milieu d'eux. Isabelle fait ouvrir les portes, recueille avec honte et douleur ses soldats par-tout pour suivis. La plaine reste jonchée de morts; et ce redoutable escadron, qui seul a fait tant de rava-

## LIVRE IX.

305

ges, se voyant maître du champ de bataille, se remet en ligne dans un instant, s'approche des murs de Grenade, où le peuple en foule s'est rassemblé. Non loin des remparts l'escadron s'arrête; le chef se détache, s'avance, et dit ces paroles aux Grenadins:

Musulmans, jadis nos frères, et dont l'injustice a brisé les liens qui nous unissoient, vous revoyez les Abencerrages; peut-être leur pardonnez-vous de paroître ici malgré votre arrêt. Nous venons teindre de notre sang les murs d'où nous sommes chassés i nous reviendrons encore les défendre, mais nous n'yrentrerons jamais. Jugez, jugez, par cette victoire, de ce qu'eût fait pour vous notre tribu commandée par Abenhamet. Vous avez égorgé ce héros; vous avez voulu livrer aux flammes l'innocente Zoraïde; voilà les crimes affreux que nous ne pouvons oublier. Quant à

vos outrages envers nous, vous venez de voir, Grenadins, comment se vengent les Abencerrages.

Ainsi parle le vaillant Zéir. Son noble escadron se romptaussitôt, part de toute la vîtesse des coursiers, et reprend le chemin de Carthame.

Les Espagnols, rentrés dans leur ville, ne penvent troubler cette retraite brilante; ils n'osent lever leurs fronts humiliés. Aguilar, Gusman, les principaux chefs, sont demenrés sur la poussière. Les exploits, les succès d'Alamar, l'arrivée subite des Abencerrages, qui peuvent ainsi chaque jour revenir combatre les assiégeans, les blessures du brave Lara, l'absence du grand capitaine, tout augmente leur consternation. Ils parlent déjà d'abandonner le siége, d'accepter l'honorable paix offerte par Boddil. Les rois eux mêmes, inquiets, troublés, décident d'attendre derrière les rem-

# LIVRE IX. 307 parts que Gonzalve ou Lara leur soient rendus. \*

Mais cet invincible Lara qu'Isabelle croit retenu par les blessures qu'il a reçues, Lara n'étoit plus dans Santa-Fé.

FIN DU NEUVIÈME LIVRE

# SOMMAIRE

## DU LIVRE DIXIÈME.

Lan court à la recherche de Gonzalve. Il s'égare dans une forêt. Rencontre qu'il fait. Il apprend le danger du héros. Il court au tombeau d'Almansor. Il trouve Gonzalve près de périr. Combat de Pamitié. Lars asuve son ami. Tous deux reviennent à l'armée. Ferdinand envoie Gonzalve prendre Carthame. Détails de cette expédition. Le héros revient triomphant. Il reçoit un billet de Zuléma. Dernier assaut. Exploits de Gonzalve. Prise de Grenade. Combat du héros et d'Alamar. Zuléma et son père sont délivrés. Entrée d'Isabelle. Hymen de Gonzalve et de Zuléma.

## LIVRE DIXIÈME

#### ET DERNIER.

FILLE du ciel, trésor de l'ame, source de nos biens les plus chers, sainte amitié, viens embellir les derniers traits de mon ouvrage; mêle à la fin de mes récits cet intérêt attachant qui toujours entraîne et jamais n'étonne, qui presse le cœur sans le déchirer, et fait couler des pleurs délicieux, si semblables à ceux de l'amour. Que dis-je? ils sont plus doux encore. Cet amour vif, passionné, capable de tous les efforts, ennobli par toutes les vertus, cette idole de la jeunesse, a besoin des voiles du mystère. Son culte, quelque pur qu'il soit, se cache, se dérobe aux regards; et sa récompense est un sacrifice dont l'honneur ordonne l'éternel secret. L'amitié se plaît, au contraire, à se montrer aux yeux des mortels; aussi délicate et

plus courageuse, elle ne craint pas do leur révéler ses peines et ses jouissances, ses inquiétudes et ses plaisirs. Elle y trouve même des charmes, elle fait sa gloire de les publier. L'amour rougit d'être découvert, l'amitié s'honore de servir d'exemple.

Lara, dont l'ame tendre et sublime existe pour la seule amitié, Lara, blessé, presque mourant, n'avoit pensé qu'à Gonzalve. Un jour entier passé sans le voir, l'ignorance des lieux qu'il habite, l'inquiétude des dangers qu'il court, le tourmentent plus que ses maux. Dès le soir même de la journée où le héros a disparu, Lara, malgré sa foiblesse, s'est fait amener son coursier. Il ne peut porter sa cuirasse; le poids de sa lance est trop grand pour lui; pâle, chancelant, épuisé, le sang et les forces lui manquent, mais son ami lui manque encore plus. Sans armure, sans défense, encore ceint des voiles de lin dont on a bandé ses plaies, Lara, suivi du bon Pédro, qui pleure son maître absent, se met en marche au moment même. Tous deux s'enfoncent dans la forêt où Gonzalve, peu de jours auparant, avoit rouvé la belle Zuléma. Ils pensent que c'est le chemin que doit avoir pris le héros; et, se laissant guider par le ciel, ils errent sous ce vaste ombrage.

Les ténèbres couvroient la terre; la nuit, au milieu de son cours, fryoit déjà vers l'occident, lorsque les deux voyageurs arrivent au pied d'une haute montagne couverte de tristes sapins. Le bruit d'une source abondante, tombant en cascade parmi les rochers, se mêle au murmure plaintif des arbres balancés par le vent, aux cris funèbres des oiseaux de nuit perchés sur la pointe des rocs. Le héros s'arrête auprès de cette onde pour désaltérer son coursier. Pédro regarde attentivement le sommet de la montagne, et le foible éclat d'une

seule lumière qui brille à travers la sombre verdure, indique au fidèle Pédro qu'un ermite ou qu'un solitaire habite cet affreux désert.

Aussitôt il propose à Lara de monter jusqu' à l'ermitage, de s'y reposer quelques instans. Lara cède à sa volonté. Ils cherchent ensemble, trouvent un sentier; mais la pente en est si rapide, qu'ils sont forcés de quitter leurs chevaux. Pédro les conduit tous les deux. Lara coupe une forte branche, appuie sur elle ses pas chancelans, et précède le vieux serviteur.

Arrivé long-tems avant lui, le héros découvre au milieu des roches une humble et chétive chaumière d'où s'échappoit la foible lueur. La source bruyante couloit à l'entrée. Devant la porte étoit une pierre couverte de mousse et de joncs marins. A peine parvenu jusqu'à la pierre, Lara s'arrête pour entendre une voix qui chantoit ces douces paroles:

Unique objet de ma tendresse, Jeune victime de l'amour, Je consens à pleurer sans cesse, Consentez à souffrir le jour: C'est pour moi que je vous implore; Vivez, pour que je vive encore.

SOUVENT votre bouche m'assure Que votre cœur sait me chérir; Je n'ai que vous dans la nature, Et vous desires de mourir! C'est pour moi que je vous implore; Vivez, pour que je vive encore.

En vous seule est ma destinée; Votre sort n'en est pas plus doux: Que je me trouve infortunée D'être plus heureuse que vous! C'est pour moi que je vous implore; Vivez, pour que je vive encore.

La voix se tait; une voix différente répond avec des sanglots:

O mon amie, ma seule amie! cesse d'essayer des consolations qui m'attendrissent sans me soulager. Tu sais si mes larmes peuvent tarir; tu sais si je dois

oublier et les malheurs que j'ai soufferts, et les malheurs plus grands que j'ai causés. Laisse-moi, laisse-moi nourir une douleur trop légitime. Contentetoi des efforts pénibles de ma vive et tendre amitié: j'ai vécu jusqu'à ce jour; c'est bien assez, mon unique amie. Sans toi, crois-tu que j'eusse profité du triste bienfait de Lara?

A ces derniers mots, à son nom qu'il entend avec surprise, Lara fait du bruit, s'avance, et demande l'hospitalité. Il voit deux femmes effrayées, qui, sans répondre, prennent la fuite. Le héros les rassure, les suit jusqu'à la porte de leur chaumière. Biemot l'une d'elles revient, tenant dans ses mains une lampe. Elle envisage Lara; elle pousse un cri de joie:

Est-ce vous, dit-elle en versant des larmes, vous que je n'espérois plus voir, vous qui sauvâtes ma maîtresse, et me reinlîtes mon bien le plus cher? Ah! Zoraïde, accourez, venez embrasser votre libérateur.

Lara, qui reconnoît alors la malheureuse reine de Grenade, se hâte de voler au-devant d'elle, et l'empêche de tomber à ses pieds. Il baise avec respect sa main, s'oppose aux hommages qu'elle veut lui rendre; mais il ne peut se dérober aux transports de la sensible Inès. Entraîné par elle, il suit Zoraïde au fond de son humble cabane. La reine l'invite à se reposer, lui présente un siége grossier qu'Inès couvre avec une natte. Inès court lui chercher du lait, des dattes et des raisins. Un vase de bois d'olivier est rempli par elle à la source ; elle revient l'offrir au héros; elle regrette pour la première fois de n'avoir pas les vins parfumés des beaux rivages de l'Andalousie.

Lara, dans un étonnement mêlé d'une tendre pitié, contemple fixement la reine, et peut à poine retrouver ses traits. Ce ne sont plus ces yeux brillans dont la

douceur tempéroit l'éclat, ce front si charmant, si modeste, où la pudeur, s'unissoit à la grace : une pâleur éternelle couvre ce front chargé d'ennuis; des pleurs qui ne tarissent point ont éteint le fou de ces yeux : Zoraïde n'a plus d'elle-même que son amour et ses vertus. Lara regarde en soupirant le séjour qu'habite une reine. Ces murailles couvertes de mousse, ce toit de roseaux et de chaume, tout l'étonne, tout le confond. La reine le voit et sourit.

Ce n'est pas ici l'Alhambra, lui ditelle d'une voix douce; mais plût au ciel que Zora'de n'eût jamais connu d'autre palais! Lorsque votre valeur m'eut sauvée, je crus pouvoir vivre à Carthame au milieu des Abencerrages, mes frères et mes amis. J'éprouvai bientôt que les malheureux ne peuvent qu'à peine se souffirir eux-mêmes, et qu'un désert est le seul asyle où la douleur doive attendre la mort. Je pris la fuite avec mon

Inès, que vainement j'avois suppliée de retourner dans sa patrie. Nous nous enfonçâmes au milieu des montagnes; et, dirigeant mes pas malgré moi vers la fatale Grenade, j'arrivai dans la forêt des larmes, où je savois que le brave Almanzor avoit donné là sépulture aux restes d'Abenhamet. Grace à mes soins, grace à ceux d'Inès, qui n'épargna ni courses, ni fatigues, je découvris enfin la place où reposoit ce malheureux amant. Cette découverte fut pour mon cœur un événement plus grand, un plaisir plus vif et plus doux, que celui que j'éprouvai lorsque vous vîntes m'arracher aux flammes. Je résolus de ne jamais quitter ce lieu si cher à ma tendresse. L'espoir qu'Inès pourroit bientôt réunir ma froide dépouille à celle d'Abenhamet, pénétroit mon ame de joie; mais la crainte. d'être rencontrée dans ces bois voisins de la ville, la frayeur de tomber encore dans les mains barbares de Boabdil, me

forcèrent d'aller chercher une retraite plus cachée. Je n'osai marquer cette tombe autrement que par mes larmes : j'étois sûre de la retrouver, comme l'oiseau dans les forêts retrouve toujours l'arbre de son nid. Inès découvrit ces rochers, Inès y fixa ma demeure. Elle rassembla ce toit de roseaux, elle disposa la simple retraite où je vous reçois aujourd'hui. Les fruits sauvages qu'elle va cueillir suffisent à notre nourriture ; les · eaux de la source nous désaltèrent. Elle dort sur ce lit de jonc, je pleure sur ces feuilles sèches; et, tous les soirs, lorsque les ténèbres peuvent cacher mes timides pas, je vais sur la tombe d'Abenhamet donner à sa mort des larmes nouvelles, répéter les anciens sermens que mon cœur n'a jamais trahis, et demander au Dieu tout-puissant d'abréger mon trop long supplice..... Retenez vos pleurs, généreux Lara; ce Dieum'exaucera bientôt. J'ai l'espoir, j'ai la certi-

# LIVRE X. 319

tude d'être dans peu rejointe à celui de qui j'ai causé le trépas. Il m'est doux de vous voir encore avant cet instantt desiré, de vous parler de ma reconnoissance, de m'informer à vous-même si vos vertus vous donnent le bonheur.

Hélas! lui répond Lara, ce n'est pas aux ames sensibles que le bonheur doit appartenir. L'amour a causé vos maux, l'amitié seule cause les miens. Séparé long-tems de Gonzalve, de ce héros si fameux, si respecté de l'univers, si chéri de mon tendre cœur, je le revoyois, j'étois avec lui : Gonzalve a disparu tout-àcoup. On ignore sa destinée. Des bruits sourds se sont répandus que les Maures l'ont fait prisonnier. Je ne crois point ces fausses nouvelles; Gonzalve n'est pas un guerrier que l'on puisse rendre captif. Blessé moi-même, souffrant, et me soutenant avec peine, je suis à la recherche de mon ami. J'irai, s'il le faut, jusques : dans Grenade, où je tremble qu'un fu320 GONZALVE DE CORDOUE. neste amour ne l'ait peut-être conduit : j'irai, non défendre sa vie, ma foiblesse m'en ôte l'espoir, mais partager ses périls, mais du moins mourir avec lui.

O ciel! s'écrie alors Inès, vous pénétrez mon cœur de crainte. Apprenez ce que, ce soir même, m'a dit un pâtre de ces montagnes: Gardez-vous, Inès, gardez-vous d'aller à la forêt des larmes; elle est remplie de soldats armés. Ils sont au tombeau d'Almanzor, où l'on doit immoler demain le plus cruel, le plus terrible, le plus redouté des chrétiens. Le pâtre n'a pu s'expliquer davantage. Zoraïde n'a pas osé sortir; et je tremble que le grand Gonzalve ne soit le héros dont il m'a parlé.

Inès n'avoit pas achevé, Lara tremblant appelle Pédro. Il redemande ses coursiers, le vieux serviteur les amène. Lara peut à peine faire ses adieux à la malheureuse reine; il monte à cheval précipitamment ; et, guidé par l'aimable Inès.

Inès qui montre au vieillard un sentier facile, il vole à la forêt des larmes.

L'orient commençoit à se teindre de pourpre, lorsque Lara, déjà dans le bois, aperçoit à travers les arbres des flambeaux, des sabres, des lauces. Il presse sa course, arrive hors d'haleine, se précipite au milieu des soldats, et voit... juste ciel! quel spectacle! son aunichargé de chaînes, appuyé contre le tombeau. Sa tête nue étoit courbée, le fer déjà levé sur elle. Mulei ordonnoit de frapper... Lara jette des cris perçans, s'élance à tetre, retient le glaive; et s'adressant à Mulei étonné:

Père malheureux! dit-il avec l'accent énergique de la vertu, de l'amitié, tu veux venger la mort de ton fils, j'approuvetajuste vengeance: mais répands cilesang du coupable, et ne ternis point en un jour l'éclat de ta longue carrière parle sacrifite d'un innocent. Gonzalve, que tu vas frapper, ne combattit'pointle

2.

brave Almanzor : j'en atteste les mânes de ce héros, qui m'entend du fond de sa tombe; j'en atteste le Dieu du ciel, les rois et les chefs castillans. C'est moi, moi seul qui triomphai du plus redoutable des Maures; c'est moi qui, tombant sous ses coups, lui portai le coup de la mort. Je pris les armes de Gonzalve; je profitaid'un moment d'absence pour abuser les yeux de ton fils, pour tromper ceux des deux armées, pour m'éprouver contre un guerrier dont la gloire me rendoit jaloux. Roi de Grenade, tu connois mon crime; je ne viens que pour l'expier. Comois à présent ce qu'a fait Gonzalve, et qu'il en reçoive le prix : c'est lui qui livra le corps de ton fils à ces Alabez qui m'écoutent; c'est lui qui te rencontra seul attaqué par quatre Espagnols, qui te sauva de leur fureur, te donna son propre coursier, t'ouvrit le chemin de Grenade. Mulei, tu sais tout à présent; que ta justice prononce. .

Elle a prononcé, interrompt Gonzalve; son arrêt est irrévocable. Maures, ne croyez point ce héros. C'est mon ami, c'est mon frère d'armes : il ne s'accuse que pour me sauver. C'est moi qu'Al-. manzor défia, c'est moi qui dus lui donner la mort. Vengez-vous, hâtez mon supplice, mais épargnez le généreux Lara. Souvenez-vous que sa valeur sauva du bûcher Zoraïde; souvenez-vous, braves amis, des malheureux Abencerrages, que Lara vainquit les Zégris. Rendez-lui le respect, l'honneur que tout mortel doit à ses vertus; admirez, sans le croire, le mensonge sublime de son amitié. Et toi , Lara , pardonne à ton frère de leur dévoiler fes desseins.

A ces mots, Mulei et les Alabez ordonnent à Lara de se retirer. Non, s'écrie-t-il avecdésespoir, vous n'acheverez pas le crime; vous serez moins barbares que cet ingrat. Eh! ne voyez-vous pas qu'il desire la mort, qu'il ne tremble que 324 GONZALVE DE CORDOUE. pour son ami? Maures, j'en jure par l'Éternel, je suis le meurtrier d'Almanzor, je suis celui qu'il faut immoler. Si vous en doutez encore, si votre haine pour Gonzalve rend inutiles mes sermens, rappelez-vous ce combat funeste dont vons avez été témoins : souvenez-vous que le vainqueur resta couché sur la poussière, étendu, baigné dans son sang, et reconnoissez ce vainqueur... Approchez, voyez mes blessures, regardez ce sein tout sanglant. Voilà les coups de votre Almanzor, voilà comment je suis échappé de ses redoutables mains, voilà les témoignages récens de ma douloureuse victoire : ce cruel ne peut les

Il dit, découvre sa poitrine, déchire ses voiles, fait voir ses blessures, et demande à genoux la mort. Gonzalve, hors de lui-même, serre dans ses bras son ami, l'inonde, le couvre de larmes, yeut parler, persister encore à se déclarer seul

montrer.

coupable; Lara l'interrompt par ses cris.

Mulei étoit vertuenx, les Alabez n'étoient pas des barbares. Ils sont attendris, ils pleurent eux-mêmes de ce combat de l'amitié. Le vicillard ne peut résister aux mouvemens de son ame; il
lit dans les yeux de ses compagnons le
conseil qu'il doit adopter. Il fait détacher les fers de Gonzalve, commande à
Lara de se relever; et fixant sur les deux
héros des regards remplis de tristesse:

L'un de vous, dit-il, a tué mon fils, je veux ignorer le coupable; l'un de vous a sauvé mes jours, je veux les devoir à tous deux. Je m'acquitte d'un bienfait horrible en vous rendant une liberté qui sera funeste pour ma patrie: mais je croisentendre la voix d'Almanzor me l'ordonner dans ce moment. Allez, modèles des amis, que j'admire et que je déteste, allez dire à vos Espagnols que c'est pour meux venger mon fils, pour honorer plus dignement sa cendre, que j'ai sacrifié

ma haine au desir de lui ressembler. Si ce bienfait de ma part vous laisse quelque reconnoissance, tremblez d'attaquer jamais des remparts où je dois périr. Je jure ici par le nom de Dieu, par celui duhéros que je pleure, que vous me trouverez sur la brèche, que par-tout devant vos épées, j'irai vous offiri le vieillard qui sauve aujourd'hui votre vie, et que vous n'entrerez dans Grenade qu'en foulant aux pieds, toi, Lara, le libérateur de Gonzalve; toi, Gonzalve, le malheureux père de la sensible Zuléma.

En achevant ces mots, sans s'arrêter, sans vouloir entendre les deux héros, Mulei part avec les Alabez. Gonzalve et Lara s'embrassent encore; ils ne peuvent croire qu'ils sont réunis; ils se font de tendres reproches. Le bon Pédro, qu'égare sa joie, vient mêler. ses pleurs à leurs douces larmes. Il donne son coursier à son maître, et prend avec eux le chemin qui doit les conduire à Santa - Fé.

## LIVRE X. 327.

Oh! quels transports, quelle ivresse excite leur retour à l'armée! Les soldats, en les voyant, oublient leurs derniers malheurs. Les deux héros leur sontrendus: désormais ils sont invincibles. Alamar, les Abencerrages, ne leur inspirent plus d'effroi. Grenade est prise dès ce moment, rien ne peut plus retarder sa chute; et tous demandent à grands cris de marcher aussitôt aux remparts.

Gonzalve, flatté de leur confiance, approuve et ressent cette même ardeur. Occupé sans cesse de Zuléma, des périls où il l'a laissée, il tremble que le furieux Alamar ne se porte aux derniers excès. Il brûle de se voir aux mains avec cet odieux rival, de délivrer la terre d'un monstre dont le nom seul inspire l'horreur; mais la menace faite par Mulei de se présenter par-tout à Gonzalve, de couvrir toujours de son corps la brêche qu'il attaquera, vient glacer le héros' sensible, et le force à redouter l'assaut.

Tandis qu'il projette avec son ami de défier le prince africain, de l'attirer hors de ses murailles, le roi Ferdinand vient les interrompre, et leur tient ce flatteur discours:

Jeunes héros, l'honneur des Espagnes, je n'ose me plaindre du sort qui ne me permet pas de vaincre sans yous; mais ce sort me fait une loi de vous séparer. de nouvéau. Les Abencerrages, maîtres de Carthame, sont venus combattre jusques sous ces murs. Ils peuvent revenir encore. Avant que je porte les derniers coups à ces tours déjà chancelantes, il faut s'emparer de Carthame, il faut détruire ou rendre captif tout ennemi qui peut nous troubler. Gonzalve, je vous ai choisi pour cette importante conquête. Les blessures du vaillant Lara lui défendent de vous accompagner. Prenez l'élite de mes guerriers, marchez avec eux vers Carthame. Je vous laisse maître de tous les moyens qui vous livreront ses rem-

## LIVRE X. 329

parts. Apportez-moi ses clefs dans six jours. Ce terme doit suffire à Gonzalve: je l'ai fixé, non sur la force de la place, mais sur les talens de mon général.

Gonzalve sent renaître, à ces mots, son ardente passion pour la gloire. Il promet au roi d'obéir; il partira dès lœ leudemaiu. Son amour gemit en secret de s'éloigner de Grenade; mais sa valeur lui fait espérer de revenir avant les six jours. Il connoît les affreux rochers qui de toutes parts défendent Carthame; il sait qu'une surprise seule peut lui livrer ces monts escarpés. Déjà, méditant un dessein qui doit assurer sa victoire, il demande, pour l'accompagner, les fidèles Asturiens.

Six mille fantassins lui suffisent; mais Gonzalve les a choisis. Tous sont nés dans les Pyrénées; tous ont été pâtres, chasseurs dans les gorges, dans les précipices des montagnes de Liévana. La, sur les rocs cachés dans les nues, sur les

pointes brillantes de glace, sur les sommets inaccessibles où la neige, changée en diamans, brave de près les feux du soleil, ils ont poursuivi dès l'enfance les aigles et les chamois. Couverts seulement d'une peau de loup, dont la gueule leur sert de casque, ils portent une large ceinture à laquelle pendent trois crochets d'acier; leurs pieds sont armés de griffes de fer, leur main droite, d'un dard à deux pointes. Deux poignards aigns sont à leurs côtés, une longue fronde autour de leur tête. Hardis, légers, infatigables, tous d'une haute stature, d'une force au-dessus de leur taille, on les prendroit pour ces fiers géans qui tentèrent d'escalader les cieux.

Le brave Pegnaflor les commande; Pegnaflor, dont les ancêtres combattirent avec Pélage, et qui n'a point dégénéré de leur ancienne valeur. Cette troupe sire doutable, glorieuse de se voir choisie par le magnanime Gonzalve, se range sous l'antique drapeau des premiers rois de l'Espagne; elle n'attend plus que son général. Il paroît, suivi de Lara, qui gémit de le perdre encore; il lui fait de tendres adieux, le presse contre sa poitrine, et donne le signal du départ.

Il marche, arrive avant la nuit à peu de distance de Carthame. Il cache ses guerriers dans un bois, leur ordonne de prendre du repos. Seul, monté sur une colline, il examine de loin la place, et la découvre au milieu du roc qui domine les monts d'alentour. Un sentier étroit et rapide, que peut à peine gravir un coursier, conduit à ses portes de bronze. Les créneaux taillés dans la pierre s'élèvent sur des précipices que l'œil ne peut mesurer. Un torrent furieux roule avec fracas au pied du rocher qui porte Carthame. La cime immense de ce roc va se perdre jusques dans les nues, s'avance par-dessus la ville, et semble vouloir la défendre contre les attaques du ciel.

Gonzalve n'arrête ses yeux que sur cet effrayant rocher. Il croit tout possible au courage; il connoît celui de ses Asturiens. Il observe d'un pas sûr la position des montagnes, suit, sans le voir, dans leurs intervalles, le rapido cours du torrent, juge où son lit élargi doit en rendre aisé le passage, et, certainde ce qu'il présume, il revient trouver ses guerriers.

Nobles descendans, leur dit-il, de ces vénérables chrétiens qui, retirés dans des cavernes (1), sans autre secours que Dieu et leur cœur, sauvérent notre patrie du joug des Maures, ce Dieu juste permet qu'en ce jour les usurpateurs soient enfin réduits à l'asyle que vous aviez alors. Je vous ai choisis sur toute l'armée pour venir leleur arracher, pour

<sup>(1)</sup> Les exploits et la victoire d'une poignée de Cantabres, retirés avec Pélage dans la caverne de Covagonde, sont célèbres dans l'histoire d'Espagne.

assurer la ruine de Grenade, pour faire répéter à l'univers que l'Espagne doit toujours ses triomphes aux indomptables Asturiens. Vous voyez cette roche immense qui porte sa tête dans les nuages: l'aigle craint de s'y reposer: c'est là que vous irez vaincre. Que la moitié de vous reste avec moi : que l'autre, conduite par Pegnaflor, aille au loin tourner la montagne; je lui tracerai son chemin. Vous parviendrez à ce sommet : où ne parvient pas la constance? Vous allumerez trois feux pour m'instruire de votre arrivée, avous chargerez vos frondes de pierres, et vous attendrez mon signal.

Il dit. Les Asturiens, pleins d'ardeur, jurent de gagner la cime du roc. Tous veulenttenter l'entreprise : le héros, pour les accorder, promet des périls à ceux qui resteront. Il conduit à l'instant Pegnaflor à la colline, d'où l'on découvre les sinuosités du torrent, il luidéveloppe ses hardis projets. Pegnaflor instruit choi-

sit trois mille hommes les plus forts et les plus adroits, leur fait prendre pour deux jours de vivres; et, dès que la nuit est venue, il part avec ses guerriers.

Gonzalve donne cette nuit et le lendemain au repos. Il a calculé le circuit que doit parcourir Pegnaflor, les obstacles qu'il peut rencontrer, le moment de son arrivée. Inquiet, privé du sommeil, il passe la nuit sur la colline, les yeux attachés au rocher. Rien ne paroît, tout est tranquille. La lune brille dans le ciel : sa lumière devient favorable aux travaux des Asturiens; elle doit hâter leur succès : mais le héros craint et soupire. Enfin, avant l'aube du jour, il voit les trois feux allumés. Il en iette un cri d'alégresse, court à sa troupe, fait sonner l'alarme, range ses soldats, et marche au sentier.

Il passe le torrent à la nage à la tête de ses Asturiens. Les Abencerrages, au premier bruit, volent à leurs créneaux en armes. Une nuée de flèches vient tomber aux pieds du héros. Seul, couvert de son bouclier, il s'avance, monte sur une roche, coupe une branche d'olivier sauvage, l'élève au-dessus de sa tête, fait signe qu'il demande à parler.

Aussitôt le brave Zéir ordonne à ses frères de retenir leurs flèches. Les portes de la ville s'ouvrent. Omar, suivi de plusieurs guerriers, descend par le sentier rapide, marche fièrement vers Gonzalve: mais, reconnoissant tout-à-coup ses traits, il s'arrête, hésite, balance, et ne sait plus s'il doit l'entretenir.

Approche, lui dit le héros: j'éprouvai jadis ton courage; il doit te répondre de mon estime. Je ne viens point ici combattre pour les intérêts de mon cœur; je viens, au nom de Ferdinand, vous offrir une paix nécessaire, une paix digne des Abencerrages, et dont cette noble tribu peut me dicter les conditions. Je suis le maître du traité....

Tu ne l'es pas de Carthame, inter-

rompt Omar d'une voix altière; et Grenade auroit succombé, que nous braverions dans nos murs tes rois, ton armée, toi-même. Regarde sur quels fondemens repose notre liberté; regarde ces rochers terribles, ces inabordables remparts, ces tours où l'œil ne peut atteindre, et donne à tes guerriers des ailes avant de nous parler de paix.

Mes guerriers n'en ont pas besoin, repond Gonzalve avec un sourire; regarde toi-même ce roc qui domine sur votre ville; mes guerriers y sont parvenus. Vois-tu cette nombreuse troupe prête à faire tomber sur vos têtes les pierres qui vous défendoient? Elle n'attend que mon signal pour détruire votre seul asyle. Choisissez donc dans un instant: périssez tous sons vos ruines, ou signez la paix glorieuse que je vous offre comme à des amis.

Omar étonné regarde le mont, et voit sa cime occupée par les trois mille Astu-

riens.

riens. Il ne peut en croire ses yeux; interdit, muet immobile, il pense faire un songe funeste. Enfin, forcé d'ajouter foi au prodige qu'il ne conçoit pas, il répond au héros avec moins d'orgueil, et lui demande quelques instans pour aller instruire ses frères.

Bientôt les remparts sont déserts, un affreux silence règne dans la ville. L'impatient Gonzalve fait sonner ses trompettes, se prépare à gravirle mont, lorsque des portes de Carthame il voit sortir le vaillant Zeir, Osman, Omar, et Vélid, avec les principaux des Abencerrages. Ils viennent à lui sans armes, le front non baissé, mais couvert de la rougent des héros. Ils s'avancent d'un pas lent et calme. Gonzalve marche au devant d'eux; Zeir lui adresse ces mots:

Tu nous as vaincus, Gonzalve. Sois sûr que nous saurions mourir, si nos femmes, si nos enfans pouvoient éviter notre sort : mais nous cédons à la na-

ture, à la fortune; à ton ascendant. Nous venons te rendre Carthame, nous ne demandons que la liberté. Qu'il soit permis à notre famille desuivre toujours sa religion, d'habiter en paix les campagnes que Ferdinand voudra nous donner: à ce prix nous sommes ses sujets fidèles, je te remets nos clefs et ma foi.

Gonzalve, lui présentant la main, accorde plus qu'il ne demande. Il traite avec honneur les Abencerrages, monte au milieu d'eux à Carthame, entre dans la ville comme un allié, prescrit à ses Espagnols la discipline la plus sévère, et leur prodigue les récompenses pour leur faire oublier qu'ils sont vainqueurs. Pegnaflor devient gouverneur de la nouvelle conquête. Le héros lui laisse les six mille Asturiens; et, seul, suivi des Abencerrages, il reprend la route de Santa-Fé.

Lara n'osoit l'attendre encore, et cependant chaque jour Lara venoit au devant de lui. De loin il aperçoit Gonzalve; il vole, le serre long-tems dans ses bras, et contemple le noble cortège dont son frère est environné. Il salue les Abencerrages, leur cache une joie qui peut les offenser; et, différant, par respect pour eux, de parler amon ami de sa victoire, il court les annoucer aux rois.

L'heureux Ferdinand, l'auguste Isabelle, peuvent à peine cacher leur surprise. Ils reçoivent les nouveaux captifs comme d'anciens sujets qu'ils chérissent. Ils confirment le traité glorieux que leur général a signé, laissent à l'illustre tribu son culte, ses biens, ses richesses, et joignent à tant de bienfaits une ville de l'Andalousie qui doit devenir l'héritage de leur noble postérité.

Tandis que les époux rois enchaînent ainsi les cœurs de ceux qu'ont vaincus leurs armes, un soldat demande Gonazlve, etyeut lui parler ensecret. Il vient lui remettre une flèche partie des murs de Grenade, portant avec elle un billet helle. La reine s'aperçoit de son émotion: parlez, dit-elle, grand capitaine; quels chagrins peuvent obscurcir votre front couvert de lauriers? Quels souhaits peut former votre ame? je jure de les exaucer. Expliquez-vous avec assurance: quel prix demandez-vous de tant d'exploits?

L'assaut, répond aussitôt Gonzalve, le dernier, le terrrible assaut qui doit rendre Grenade captive, qui doit précipiter du trône l'infâme et cruel Boabdil, qui doit venger le ciel fatigué des crimes du barbare Alamar. Ordonnez l'assaut pour l'aube du jour, c'est ma plus chère récompense, c'est la seule que je demande de tout ce que j'ai fait pour vous.

A ces paroles, qu'il prononce avec des yeux étincelans, avec l'accent de la fureur, avec l'égarement de l'amour, Ferdinand transporté se lève: Tu seras content, lui dit-il; demain je te livre Grenade; demain tu puniras à ton gré les

vils ennemis qui t'ont outragé. Viens en donner l'ordre toi-même, viens enflammer mes braves soldats du feu qui brille dans tes regards; viens leur dire que tu combattras, ils seront sûrs de la victoire.

Il appelle aussitôt ses chefs, et leur déclare sa grande entreprise. Il soumet à Gonzalve son plan d'attaque, qu'il perfectionne d'après ses conseils. Deux mines préparées dès long-tems doivent éclater à l'aurore, et renverser deux tours opposées, les plus fortes des assiégés. L'armée partagée en deux corps, marchera sur ces tours à la fois. Le roi luimême, le jeune Cortez, le généreux Lara guéri de ses blessures, guideront les colonnes des Aragonois, des Catalans, des Baléares, à l'attaque de la droite. Le prudent Médina, l'invincible Gonzalve, à la tête des Castillans, des Léonois, des Andalous, donneront l'assaut à la gauche. Les troupes des deux couronnes rivales de gloire depuis tant de siècles, se

voyant ainsi divisées, voudront s'effacer mutuellement. Isabelle va les visiter, les encourage, les excite. Gonzalve, qui conduit la reine, fait briller l'épée du Cid. Tout est prêt, tout est disposé, chaque soldat brîle d'être à l'aurore.

Enfin il paroît ce grand jour qui doit éclairer le plus beau triomphe; la plus importante conquête des chrétiens sur importante conquête des chrétiens sur less musulmans, qui doit venger huit siècles d'affronts, rendre à l'Espagne entière sa liberté, au vrai Dieu ses antiques temples, et commencer cettte longuesuite de victoires qui remplit du nom Castilan les trois parts du monde connu et le monde nouveau qu'ils découvrirent.

Gonzalve, le premier armé, appelle, excite ses compagnons. A pied comme eux, il sort de la ville, et les range dans la plaine. Impatient du signal, il accuse Ferdinand de lenteur, retourne aux portes de Santa-Fé, presse la marche des

bataillons, leur montre le soleil qui brille à peine; et croit déjà le voir sur son déclin. Il va délivrer son amante, il va punir un odieux rival, il va vaincre pour sa patrie: amour, vengeance, vertu, tout se réunit dans son cœur, tout l'élève audessus de lui-même. Sa grande ame ne peut suffire aux transports dont elle est oppressée. Il court, vole dans les rangs, embrasse chaque guerrier, agite dans ses mains sa terrible épée, et regarde les murs de Grenade, comme un voyageur, au milieu des déserts, tourmenté d'une soif brûlante, regarde un ruisseau qu'il découvre et dont il ne peut encore approcher.

Le sage Médina contient son ardeur : il lui montre de loin Ferdinand disposant les Aragonois, Isabelle au haut d'une tour, à genoux et les bras tendus, implorant le Dieu des armées; le brave Lara, le jeune Cortez, à la tête de leurs colonnes; les Maures, sur leurs remparts,

l'arc tendu, la flèche à la main, attendant fièrement l'attaque. Boabdil n'est point avec eux, ses blessures et sa mollesse le retiennent dans l'Alhambra; mais le féroce Alamar, armé d'une masse de fer, se distingue au milieu des Zégris. Alamar instruit par le dernier assaut, redoutant une seconde entreprise, a détourné dans les fossés les eaux rapides du Darro. Il a pris soin de préparer des vases remplis de bitume, de salpêtre, d'huile bouillante, des flèches, des traits enflammés. Il a rassemblé des quartiers de roc. Toutes les ressources du désespoir, de la rage, de la terreur, Alamar n'a négligé rien; et tant de machines mortelles menacent sur-tout Gonzalve.

Le roi d'Aragon commande bientôt deux corps de cavalerie, qui volent chargés de fascines, et vont combler deux portions des fossés. Ils achèvent leur entreprisc à travers les traits ennemis. L'armée s'ébranle alors, mais d'un pas

lent et tranquille. Alamar envoie de nouveaux renforts dans les deux tours où l'on se dirige. Les Maures obscurcissent l'air de leurs flèches; ils jettent d'effroyables cris. Les Espagnols marchent en silence, à l'abri de leurs boucliers. Arrivés non loin des glacis, ils s'arrêtent, baissent leurs lances, attendent le dernier signal.

Au même instaut et des deux côtés, un bruit horrible, épouvantable, éclate tout-à-coup dans les airs. La terre en tremble, les montagnes en sont émues, les vallons le répètent, au loin. Des torrens d'une fumée épaisse cachent les remparts de Grenade, des tourbillons de poussière s'élèvent jusques aux cieux. Des cris d'effroi, des gémissemens, se mêlent à cet affreux bruit, et les tourbillons dissipés laissent voir les deux fortes tours déracinées de leurs fondemens, détruites, réduites en poudre, couvrant les fascines de leurs débris et des mem-

bres épars, sanglans, des infortunés qui les défendoient.

Les trompettes sonnent alors, et Gonzalve jette un cri terrible. Il se précipite le fer à la main, passe le fossé, monte sur la brèche, renverse, immole, repousse les Musulmans accourus vers lui. appelle ses Castillans, qui volent sans pouvoir le suivre, et, seul, sur le haut des murailles, entasse les corps expirans. Les Almorades, guidés par Abad, se réunissent contre le héros : le héros attaque, rompt leur bataillon, seme autour de lui les victimes, dissipe, détruit, met en fuite tout ce qui s'oppose à ses coups, et, rejoint enfin par les siens, il prend l'étendard de Castille, s'élance à travers les morts, les ruines, les débris, et l'arbore sur le rempart.

Alamar, avec les Zégris, combattoit à l'autre brèche. Alamar avoit soutenu l'effort du brave Lara: sa terrible masse avoit renversé le teméraire Cortez; et

Ferdinand, repoussé deux fois, ne pouvoit gravir le rempart. Le fier Alamar insultoit les Chrétiens; il se croyoit déjà vainqueur, lorsqu'il aperçoit de loin l'étendard planté par Gonzalve, et qu'il entend ce nom glorieux répété par les Espagnols.

A cette vue, à ces cris de victoire, l'Africain pâlit de fureur. Il frappe la terre de sa masse, baisse la tête, balance un instant sur le parti qui lui reste. Bientôt promenant des regards farouches sur les Zégris dont il est entouré : Brave Maaz, dit-il à leur chef, restez à cette brèche avec vos frères; périssez tous jusqu'au dernier plutôt que de l'abandonner. Je cours avec les Alabez chasser l'ennemi du rempart; je cours punir, exterminer le détestable..... Il ne peut achever, sa colère ne lui permet pas de prononcer le nom qu'il abhorre. Il jette sur ses épaules sa pesante masse, se met à la tête des Alabez, et, monté sur la longue courtine qui joignoit les deux tours détruites, il marche à grands pas vers les Castillans.

Gonzalve venoitau-devant delui: Gonzalve, à peine vainqueur, veut aller délivrer Zuléma; mais, averti que son ami combat encore à l'autre brèche, le héros change de dessein, et vole avec les Léonois an secours du vaillant Lara. Sa voix tonnante faitretentir lenom d'Alamar, il l'appelle, il le défie: l'Africain l'entend et répond de loin. Tous deux, reconnoissant leur voix; se précipitent l'un vers l'autre ; tous deux s'aperçoivent enfin, s'élancent au-devant de leurs troupes, et se rencontrent au milieu du rempart.

Dieu des combats, qui pourroit peindre la force, la haine, la rage de ces implacables rivaux? Qui pourroit exprimer l'aveugle fureur, le besoin pressant de vengeance, la soif ardente de sang dont chacun d'eux est dévoré? Sans prendre soin de leur vie, sans songer à

leurs boucliers, Alamar lève sa masse, Gonzalve sa tranchante épée; et les tenant à deux mains, ils s'abordent en se frappant. Leurs coups réunis n'en font qu'un seul, les échos en retentissent. Le casque de Gonzalve est brisé, la peaude serpent est coupée. Les deux guerriers jettent du sang par la bouche et par les narines. L'Espagnol surpris chancelle, l'Africain tombe sur un genou. Mais, se relevant aussitôt, Alamar tire son cimeterre, Gonzalve l'attaque de plus près, et leur armure vole par pièces; l'airain, les écailles tombent sous le fer. Les coups se succèdent sans s'interrompre; on croiroit que cent soldats se frappentdans le même instant. Les Léonois, les Alabez, les regardent, glacés de crainte : tout autre combat reste suspendu; tous les yeux, toutes les ames, sont attachés sur les deux guerriers.

Presque dépouillés de leurs armes, ils parentavecle seulglaive. Fatigués, mais non moins ardens, ils serapprochent toujours davantage; mais l'Espagnol pousse l'Africain jusqu'au parapet du rempart. Alamar, qui ne peut plus fuir, se jette alors sur son ennemi, le joint corps à corps, l'entrelace et veut l'étouffer dans ses bras nerveux. Gonzalve le recoit, le serre, le presse sur son sein d'acier, redouble d'efforts, l'ébranle comme un chêne immense que retient la terre, et le renverse sur le parapet. Il veut achever sa victoire, il le précipite du haut des murs : mais Alamar, qui le tient lié, l'entraîne dans l'horrible chute. Tous deux tombent au milieu des flots qu'ils font jaillir dans les airs ; tous deux sont abîmés sous l'onde, et reparoissent bientôt séparés. Armés de leur terrible glaive qu'une chaîne attache à leur bras, ils nagent d'une main, s'attaquent de l'autre avec une rage nouvelle, et teignent les eaux de leur sang. Celui d'Alamar coule en abondance, sa force ne sert plus sa fureur. Gonzalve s'en aperçoit, et sent

redoubler la sienne. Il s'abandonne sur son ennemi, le rejoint, le saisit, le frappe à la gorge, retire son glaive et l'enfonce encore. Tous deux disparoissent une seconde fois; un sang noir bouillonne audessus des flots : mais au bout de quelques instans, on voit Alamar, les bras étendus, flotter au milieu des ondes rougies. Le héros vainqueur regagne la rive, marche vers la brèche; et, sans reprendre haleine, il vole vers la prison.

Il arrive avec des flambeaux, brise les portes d'airain, pénètre jusqu'à la princesse, qui n'attendoit plus que la mort aux genoux de Mulei-Hassem. Vous êtes libre, s'écrie Gonzalve en s'élançant à ses pieds; Alamar n'est plus, vous êtes vengée.... Et vous, respectable vieillard, vous à qui je dois la vie, pardonnez les tristes exploits que me prescrivoit mon devoir. J'ai servi mes rois, ma patrie: quitte envers eux, non envers vous, disposez à présent de mon sort. Voulez-

vous honorer Ferdinand en recevant de lui les respects que votre vertu mérite! Voulez-vous fuir de Grenade captive, et vous exiler dans d'autres climats ? Je peux tout, et je veux tout faire pour adoucir vos malheurs, pour vous suivre comme un esclave, pour obtenir de vous un regard d'amitié plus cher à mon cœur que ma gloire.

Mulci l'écoute, et garde un long silence. Il lève ses yeux vers le cile, l'accuse au fond de son ame, et gémit d'avoir trop vécu. Enfin, soumis à la destinée, il serre dans ses bras sa fille, la presse en pleurant sur son sein; et la montrant à Gonzalve: Protégez-la, lui dit-il, contre nos cruels ennemis; qu'elle vive, qu'elle soit libre.... et ne pensez pas à moi.

Ils sortent alors de l'affreux cachot; ils marchent, guidés par Gonzalve, vers le palais de l'Alhambra. Ferdinand déjà l'occupoit; Ferdinand, vainqueur aussitôtqu'Alamar eut quitté la brèche, avoit envoyé Lara s'emparer du roi Boabdil.

Ce foible monarque, au milieu des eunuques, attendoit en tremblant des fers, et versoit d'inutiles larmes. Sa mère Aïxa, debout près de lui, l'œil étincelant de colère, contemploit son indigne fils : Oui, lui disoit-elle, tu dois pleurer, tu dois pleurer comme une femme, puisque tu n'as pas su comme un homme défendre le trône de tes aïeux.

Lara paroît dans ce moment; il commande à Boabdil de le suivre, et le conduit aux pieds de Ferdinand. Le roi détrôné fléchi le genou. Ferdinand cache son mépris sous une feinte clémence ; il relève ce foible ennemi, qu'il connoît trop bien pour le craindre, et lui donne la liberté.

Enfin Grenade est par-tout conquise; par-tout l'Espagnol triomphant arbore les tours de Castille, et couronne tant d'heureux exploits par son humanité pour les vaincus. Lara, Médina, tous les cheis, font épargner un peuple qui tremble, rendent sacrés aux yeux du soldat les asyles des infortunés. Les remparts sont couverts de sang; mais la ville demeure paisible. Ferdinand conserve aux Maures soumis leur culte, leur liberté, leurs biens. Il reçoit des mains de Gonzalve le vertueux Mulei, la tendre Zuléma, comme une fille chérie, comme un roi qu'il estimoit depuis longtems. Il leur prodigue les respects qu'il doit à leur infortune, les honneurs qu'il doit à leur rang; et, voulant donner à Gonzalve le seul prix digne de ses exploits, il prouve au héros sa reconnoissance par ses bienfaits envers Zuléma.

Dès le lendemain; l'auguste Isabelle, environnée de sa cour, montée sur un coursier blanc, qui disparoît sous les pierreries, Isabelle se rend aux portes de la ville, où Ferdiuand lui présente les clefs. Elle fait son entrée triomphale au milieu de toute l'armée, qui bénit son nom glorieux, à travers un peuple étonné de voir des vainqueurs si clémens. Calme et modeste après la victoire, elle protége les

Maures, elle honore les Espagnols. Gonzalve et Lara, placés auprès d'elle, la conduisent à la grande mosquée, devenue le temple du Christ. La reine rend grace au Dieu des armées, le supplie de veiller toujours sur l'empire qu'il lui confia, et lui demande, non d'augmenter cet empire, mais de lui donner les vertus qui peuvent rendre ses sujets heureux.

Sur ce même autel, dans ce même temple, Gonzalve, peu de jours après, reçut la main de Zuléma. Mulei, vaincu par ses vertus, consentit à le nommer son gendre, et n'en aima pas moins sa fille, quoiqu'elle suivît la loi des chrétiens. La reine elle-même et Ferdinand furent les témoins de ces nœuds si doux. Lara, dont le bonheur peut-être égaloit celui de Gonzalve, serroit son ami contre son cœur; et le plus grand des héros, le plus fidèle des amis, la plus aimable des épouses, commencèrent une longue suite de jours fortunés et glorieux.

FIN.



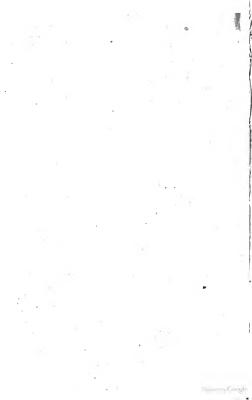

